QUARANTE-DEUXIÈME ANNÉE - Nº 12695 - 4,50 F

Fondateur: Hubert Beuve-Méry

Directeur : André Fontaine

- "VENDREDI 22 NOVEMBRE 1985

#### Menaces sur la Colombie

Ce mois de novembre 1985 restera en Colombie celui du deuil. Le 7, le mouvement de guérilla M 19 déclenchait une opération de commando au palais de justice qui entraîna, après de violents affrontements. la mort de cent personnes. Deux semaines plus tard, un torrent de boue submerge la vallée d'Armero, et plus de vingt mille habitants périssent. Au moment même où les secours s'organisent, la guérilla investit une ville voisine. Les combats provoquent là encore des vic-

Certes ces malheurs sont de nature totalement différente et la violence d'un séisme n'a rien de commun avec la frénésie de guérilleros. Mais la coïncidence de ces épreuves accroît les difficultés d'un chef d'Etat qui ne méritait en rien cette exceptionnelle malchance. En effet, M. Betancur, au pouvoir depuis 1982, a choisi le parti délicat de tenter, contre le gré de certains militaires, une expérience de pacification intérieure. De même, il a joué un rôle modérateur dans les conflits qui déchirent l'Amérique latine.

Le double coup qui le frappe ne le laisse pas sans arguments pour justifier son attitude. Dans l'affaire du palais de justice, d'aucuns lui reprochent d'avoir ordonné l'assaut en sachant ou'il serait meurtrier, et, ce fai sant, d'avoir « cédé à l'armée ». Pour ce qui est de la catastrophe d'Armero, c'est d'« imprévoyance» et de «négligence coupable » qu'on accuse son

Il est aisé de découvrir après coup qu'il fallait faire évacuer la ville sur la foi de rapports plus ou moins contradictoires. Etait-ce si facile, dans un pays en proie à des difficultés économiques considérables ? L'attaque du palais de justice pouvaitelle être avantageusement remplacée par des pourparlers, à un jet de pierre du palais présidentiel, alors que les précédentes tentatives de négociation avec la guérilla avaient très vite échoné en ce qui concerne le M 19?

Certains jugent le moment propice à des questions rénantes, car une nouvelle élection présidentielle doit avoir lieu l'été prochain. Ils s'emploient donc à démontrer la fragilité d'un régime en butte à de violentes rivalités politiques, compliquées par l'importance du trafic de drogue.

Ce régime, qui a su limiter la dette extérieure, n'en continue pas moins de jouir de la configuce des milieux financiers internationaux. Il est le seul du continent à continuer d'honorer intégralement ses engagements.

Les quelque 160 millions de francs d'aide parvenus à l'occasion du drame d'Armero semblent gérés de manière convensble, les petits flottements qui sont apparus ici ou là étant plus imputables aux pays expéditeurs, mélangeant dans leurs colis des chanssures à talon et des bouteilles d'eau minérale.

Pour autant, dans un pays dont la longue tradition démocratique et juridique fut souvent mise entre parenthèses par l'état de siège ou l'exception, les séismes ne relèvent pas senlement de la nature.

M. Haronn Tazieff vient d'estimer à propos de l'éruption du volcan Nevado del Ruiz que « tout danger n'est pas écarté ». On peut en dire autant de la se font au ras du sol, pas besoin de situation politique colombienne. | cathédrales, etc.

#### LA FIN DU SOMMET DE GENÈVE ET LE DIALOGUE SOVIÉTO-AMÉRICAIN

# MM. Reagan et Gorbatchev décident d'« accélérer » les négociations sur les armes nucléaires et spatiales

La déclaration commune rendue publique, ce jeudi 21 novembre, à l'issue du sommet soviéto-américain de Genève indique que les deux pays sont convenus de multiplier les contacts à tous les niveaux et d'accélérer les négociations sur les armes nucléaires et spatiales. M. Reagan et

De notre envoyé spécial

Genève. - La rencontre au sommet entre M. Reagan et M. Gorbatchev a pris fin ce jeudi matin 21 novembre sur une note très prudemment optimiste. Au cours d'une brève cérémonie, organisée dans le grand amphithéâtre du Centre international de conférences, les dirigeants soviétique et américain, tout en recon-

trième conférence de presse de

son septennat, jeudi 21 novem-

bre, à l'Elysée, M. Mitterrand

devait, en défendant son bilan,

insister sur les données du

choix qui sera soumis aux

Seul le générai de Gauile

paraissait se délecter de cet exer-

cice périlleux par nature, la confé-

rence de presse présidentielle. Il est vrai qu'il avait la manière -

une autorité sélective cachée sous

l'apparence d'une bonhomie

benoîte - pour délivrer son mes-

sage en faisant fi de toutes les ten-

Or, de ce point de vue, M. Mit-

terrand a été particulièrement

gâté. Le sommet Reagan-

Gorbatchev de Genève, la cin-

quième chaîne de télévision pri-

vée, l'aménagement du temps de

travail. le verdict attendu d'Auc-

kland dans l'affaire Greenneace

ont donné à ses interlocuteurs du

M. Mitterrand, une fois de

plus, s'est retrouvé seul contre

tous, et contraint de justifier ses

tatives de diversion.

erain à moudre.

« sérieuses divergences » les séparent, mais se déclarent prêts à œuvrer en commun en faveur du maintien de la

Tandis que le secrétaire général du PC soviétique tenait une conférence

LA CONFÉRENCE DE PRESSE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

naissant leurs importantes divergences, notamment en ce qui concerne la « guerre des étoiles ». ont annoncé qu'ils s'étaient mis d'accord pour multiplier les contacts à tous les niveaux. Selon le président des Etats-Unis, un nouveau sommet américanosoviétique devrait avoir lieu l'an prochain. De sources américaines, on précise que M. Gorbatchev est

en valeur son bilan, somme toute

présentable. Sur la cinquième

chaîne et l'aménagement du

temps de travail, les socialistes

sont isolés. Sur Greenpeace, le

Afin de mieux «cadrer» sa

figure d'accusé.

diste fait touiours

Présidée par le président de la vail important - accompli « de Confédération suisse, M. Kurt

qu'une vingtaine de minutes. M. Reagan et M. Gorbatchev sont entrés chacun d'un côté de la scène, se sont une nouvelle fois chaleureusement serré la main. puis se sont installés dans deux fauteuils avec uniquement leurs interprètes derrière eux.

Furgler, la cérémonie n'a duré

M. Gorbatchev a pris la parole le premier. Il a souligné le « tra-

M. Gorbatchev soulignent que de de presse avant de quitter Genève, le président Reagan s'envolait pour Bruxelles, où il doit informer les alliés européens des Etats-Unis des résultats de ses conversations. Il est prévu qu'il prenne la parole devant le Congrés américain des son retour à Washington jeudi soir.

> manière très franche et directe ». Le but de la rencontre était, selon le secrétaire général, « d'améliorer nos relations », « de diminuer les risques d'affrontement, de mettre fin à la course aux arme ments sur terre comme dans l'espace extra-otmosphérique ».

> > (Lire la suite et le texte de la déclaration commune page 34.)

#### Tempête contre la 5º chaîne

Le gouvernement n'est pas parvenu à apaiser les protestations contre le projet Seydoux-Berlusconi. PAGE 12

#### Crise de croissance en Corée du Sud

Nuages économiques sur le pays du Matin calme. PAGE 28

#### **Un entretien** avec Mª Lalumière

Le secrétaire d'Etat aux affaires européennes justifie l'élargissement de la CEE. PAGE 4

#### **M.** Barre à la Réunion

L'ancien premier ministre a retrouvé son île natale. PAGE 9

#### Le Monde

LIVRES

L'histoire de la vie privée : « Le lieu du secret », par Georges Duby.

Lettres étrangères : écrivains d'Europe centrale. Le feuilleton de Bertrand Poirrot-Delpech.

(Pages 15 à 22)

Débats : la cumul des mandats (2) ● Etranger (3 à 7) ● Politique (9 à 11) ● Communication (12) Société (14) Cultura (23) • Economie (28 à 33)

Programmes des spectacles (24) • Radio-télévision (25) Informations services : Météorologie, Mots croisés, Loterie nationale, Loto (27) Carnet (26) Annonces classées (25)

attendu en 1986 à Washington.

Mitterrand défend son bilan crer une brève introduction et la discours sur deux tons qui laisse A l'occasion de la qua- décisions et celles de son gouverpremière partie de la réunion au une impression ambiguée. nement avant de tenter de mettre

çais en mars 1986.

Là encore, l'exercice est difficile. Président de tous les Français, élu par une partie seulement d'entre eux – largement réduite depuis. - espoir d'un camp politique mais soucieux de mener son mandat à son terme, M. Mitter-rand tient depais longtemps un



conférence de presse, M. Mitterrand avait donc prévu de consa-

choix qui sera soumis aux Fran-Le chef de l'Etat ne peut guère en sortir. Il lui reste à le faire comprendre et à mettre en

lumière les choix de 1986 : la continuité d'une politique de redressement économique, de modernisation et de justice sociale, ou le retour en arrière proposé, selon lui, par ceux qui ont tout manqué - ayant 1981. De ce point de vue, la conférence de presse présidentielle tombe à point nommé. M. Mitter-

socialistes estiment ou'il leur est favorable : réduction spectacu-laire de l'inflation, légère reprise de l'activité économique, stabilisation du chômage, relative paix sociale. Ce dossier vaut d'être défendu,

rand exploite un dossier dont les

même si les socialistes font tout ce qui est en leur pouvoir pour que les Français ne retiennent pas le meilleur et parient d'autre chose. L'affaire de la cinquième chame de télévision est révélatrice d'une politique de communication faite de continuité dans l'incohérence.

#### GRANDES ENTREPRISES ET CRÉATIONS D'EMPLOIS

#### .a courte échelle

par PIERRE DROUIN

Les « gros » se rebiffent. Non. il ne s'agit pas d'obèses qui auraient décidé, comme aux Etats-Unis, de fonder des confréries pour défendre leur embonpoint et la façon de manger des sateaux. Le mouvement qui se propage invite les multinationales et les firmes qui ont de forts bataillons à sortir plus souvent leur drapeau.

Que se passe-t-il en effet depuis

quelques années, et plus précisément depuis le tournant des années soixante-dix? A mesure que se développait ce qu'il est convenu d'appeler la crise, des courants de pensée de plus en plus insistants se faisaient jour, sur les thèmes : pour s'adapter aux nourelles configurations du marché mieux vaut piloter de petites unités; small is beautiful; le personnel s'accommode mienx des entreprises - à taille humaine » ; la créativité naît des microcellules et non de firmes qui ont certes des munitions en capitaux mais aussi « la grosse tête » ; regardez ce qui se passe dans la Silicon Valley, c'est le paysage de l'an 2000; les créations d'emplois

été des sociétés à réseau mondial, comme Nestlé qui finança en partie un très efficace Institut de recherche sur les multinationales dont le siège est à Genève. Le but était surtout alors de lutter contre la mauvaise image donnée ici et là de ces Etats dans l'Etat, de ces mastodontes dont le chiffre d'affaires dépassait le PNB de nombreux pays, univers industriels « dont le centre est partout et la circonférence nulle part ».

La multinationalité n'a plus une odeur de soufre depuis que I'on serine qu'il faut travailler pour le marché mondial si l'on veut avoir une chance de survivre. et que même certains pays du tiers-monde se paient maintenant leurs sociétés à filiales dans six ou sept points du globe.

En revanche, il paraît opportun, aujourd'hui, de combattre la mauvaise image dégagée par le gigantisme. On l'a bien vu récemment encore, lors d'une conférence internationale à haut niveau organisée par l'OCDE sur « l'apport des grandes sociétés à la création d'emplois et d'entre-

Un «tour de table» composé de MM. Umberto Agnelli, prési-

Les premiers à réagir avaient dent de FIAT-Auto. William Morris, président de Control Data, Curt Nicolin, président d'ASEA (Production de robots-Suède), Michel Pecqueur, président d'Elf-Aquitaine, Mario Schimberni, président de Montedison, Patrick Sheeky, président de British American Tobacco, et de Kaspar Cassani, président d'IBM Europe, cela fait du bruit.

Ils étaient tous là, non pour désendre les couleurs de leur firme (elles sont lois de pâlir), mais pour montrer leurs cartes dans un domaine où on les attend moins d'ordinaire, celui de l'enrichissement de leur environnement. Pour des économistes trop frottés aux théories, il devient nécessaire en effet de voir concrètement comment la vie industrielle naît autour d'un « pôle de croissance ».

Un phénomène fut notamment dégagé par de nombreux participants : celui de la « courte échelle », pour reprendre l'expression de Jean-Claude Paye, secré-taire général de l'OCDE : les grandes firmes utilisent de plus en plus leur puissance pour créer autour d'elles des emplois périphériques.Les méthodes varient

(Lire la suite page 32.)



# débats

#### LE CUMUL DES MANDATS

La classe politique est agitée à nouveau par la question du cumul des mandats. Florence d'Harcourt expose les raisons pour lesquelles il est tentant de mettre le holà, et, dans un sens contraire, Michel Crozier et Jacques Rondin estiment que, du fait de l'organisation de notre société, cette pratique n'a pas les inconvénients qu'on lui attribue.

# Tirer plusieurs ficelles à la fois

Dans notre système, plus vous avez de fonctions, plus il vous est facile de bien remplir chacune d'elles

E suis choqué de la légèreté avec laquelle la classe politique, mais aussi les quotidiens - le Monde malheureusement ne fait pas exception - traitent un problème aussi compiexe que celui des cumuls.

1) On admire l'habileté avec laquelle notre président élabore un nouveau piège dans lequel ne manquera pas de tomber l'opposi-tion et l'on ne voit dans l'affaire que les intérêts étroits des uns et des autres : cumulards du Sénat, magouilles socialistes, désaccord entre RPR et UDF.

2) Sur le problème pratique, on ne voit que l'aspect démagogique : accaparement du pouvoir, des places et des prébendes d'une part ; incapacité des intéressés à bien remplir à la fois toutes les fonctions qu'ils ont ainsi trustées; rsonne, absolument personne ne se demande pourquoi les Français, tout de même pas plus bêtes que leurs voisins, et leurs hommes politiques, qui ne sont certainement pas plus avides on corrompus que les autres, ont créé ce système effectivement assez

par MICHEL CROZIER (\*)

3) Des analyses sérieuses ont pourtant été faites qui montrent à la fois l'utilité, ou plutôt la « fonctionnalité », du cumul des mandats dans un système comme le nôtre et les inconvénients réels du système ainsi créé.

Résumons en quelques lignes.

#### Paradoxal, mais simple

Les Français élisent la même personne à plusieurs postes parce qu'ils savent d'expérience qu'un cumulard fait mieux son travail ou plutôt ses différents travaux qu'un non-cumulard. Dans un tel système en effet, plus vous avez de fonctions, plus il vous est facile de bien remplir chacune d'elles.

Cela paraît paradoxal, mais c'est fort simple. Le système administratif bureaucratisé est inextricable : pour le manipuler et même simplement pour bien se faire entendre, il faut pouvoir tirer plusieurs ficelles à la fois.

# Pour une bonne pratique du pouvoir

La politique ne doit pas devenir une profession

T voilà revenu le serpent de mer de la limitation du cumul des mandats, une limitation dont beaucoup d'élus reconnaissent plus ou moins tacitement le bien-fondé.

Si le cumul des mandats doit s'inscrire dans le cadre plus vaste des réglementations relatives aux des réglementations relatives aux incompatibilités parlementaires, il ne s'agit pas aujourd'hui de savoir quels sont les emplois privés ou publics incompatibles avec l'exercice de la fonction parlementaire, mais de définir quels sont les postes à caractère politique pourvus par voie d'élection et situés à différents niveaux institutionnels qu'un élu niveaux institutionnels qu'un élu peut occuper simultanément.

Notons pour mémoire que le cumul des fonctions de ministre et de membre du Parlement est interdit chez nous en fonction de la sépa-ration des pouvoirs, inscrite dans la

Le problème du cumul des man-dats, c'est-à-dire d'un mandat parlementaire et d'un mandat au titre d'une assemblée d'un niveau diffé-rent, se pose donc en d'autres termes. Il ne s'agit plus alors du sens strict de séparation des pouvoirs, mais de l'opportunité de faire représenter des collectivités publiques ayant parfois des intérêts opposés (Etat, régions, départements, communes) par une même personne, même si celle-ci offre des garanties de compétence : c'est ainsi que des conseillers généraux, qui sont en même temps des conseillers régio-naux, auraient tendance à défendre leur département au sein de la région, ce qui n'est pas favorable à l'entité régionale.

Dans les pays occidentaux, l'expérience montre qu'une distinction peut être faite selon le niveau auquel on se place. Lorsqu'il s'agit d'assem-blées provinciales ou à plus forte raison d'Etats dans les systèmes fédé-raux, les cumuls de mandats sont interdits (Espagne, Etats-Unis) ou découragés (RFA). Seule la Grande-Bretagne admet, semble-t-il sens réserve, la possibilité de cumul. Au niveau local, et toujours dans les pays occidentaux, on semble, par contre, tenir compte davantage de la

par FLORENCE D'HARCOURT (\*)

compétence que peut apporter un parlementaire à une assemblée locale, et les cumuls de mandats sont, en général, autorisés.

Dans la réalité, à l'étranger, il apparaît que, à la dissérence de la France où la détention par un parlementaire de mandats locaux est souvent considérée comme le signe d'une bonne implantation, les cumuls de mandats sont infiniment plus rares. On y paraît plus sensible à l'argument de bon sens et vérifié a l'argument de ton seus et verine dans les faits que la multiplicité des mandats nuit à leur bon exercice. Enfin, et cela m'a été confirmé par Simone Veil, l'ancienne présidente de l'Assemblée européenne, pour ce qui est du cumul d'un mandat de député national et de celui de tion doit être faite.

#### Les vœux de l'opinion

En réalité, une loi limitant le cumul des mandats est fort bien vue par l'opinion publique française. Les sondages récents le confirment largement: 73 % des Français sont contre le cumul des mandats. Et cet aspect des choses n'est pas étranger à l'initiative en la matière du pouvoir encore en place. Et même si une loi de ce type répond à un souci d'efficacité et de morale, on ne peut s'empêcher de voir là une manœuvre des socialistes visant à limiter les dégâts aux prochaines élections, en quelque sorte mieux répartir la

L'UDF a manifesté depuis toujours ses vœux en la matière. Valéry Giscard d'Estaing, Raymond Barre, Michel d'Ornano, Pierre Méhaign rie, André Rossinot, François Léotard et beaucoup d'autres se sont exprimés dans le sens de la limitation. Le rapport du socialiste

(\*) Députée UDF des Hauts-de-Seine, conseiller régional d'Ile-de-France. Debarge, en 1982, n'omet pas non plus d'assortir ces mesures d'une limitation raisonnable des indemnités : une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire. En faveur du cumul, tous les

arguments ont été avancés : un mandat en conforte un autre, c'est une question d'organisation, les électeurs sont seuls juges, etc. A mon sens, aujourd'hui, il est deux arguments en faveur du non-cumul : le premier, celui de la maîtrise de l'emploi du temps. De toute évidence, le cumul mène dans bien des cas au survol des dossiers, à la dispersion du travail, étant donnée la course perpétuelle à laquelle le cumulard doit se livrer, exploit sportif s'il en est quand il s'agit, et c'est le cas, de sauter d'un avion dans un train, du train dans la voiture qui le mènera de sa commune à la préfecture du département, puis à celle de la région pour rejoindre deux jours et demi par semaine l'Assemblée on le Sénat, d'où il sera souvent rappelé pour traiter une urgence dans son fief.

Où donc replacer dans ce mara thon le temps de la réflexion, de la distance qu'il faut prendre par rapport à l'obstacle afin de le mieux franchir? l'affirme que si les lois sont souvent incomplètes et contradictoires, et par là même inapplicaconçues dans la précipitation ou l'opportunisme, comme celle qui fait l'objet de notre propos aujourd'hui.

Deuxième argument en faveur du non-cumul : l'opposition va redevenir majorité; ce sera l'heure de démultiplier son action et d'étendre son rayonnement en ouvrant la vie politique à des hommes plus jeunes et aux femmes.

La politique ne doit pas devenir une profession. L'opposition, qui s'applique en ce moment à complé-ter ses propositions pour demain, a ici une belle occasion de manifester son esprit d'ouverture : elle doit adopter le projet anticumul qui lui est proposé, quitte à l'amender éventuellement. Elle doit aussi, à partir de là, proposer un véritable statut de l'élu, qu'elle mettra en place lorsqu'elle reviendra au pouvoir.

MV Ronald Reagan et Mick of presente ensemble à la presse, il novembre, les conclusions auxque entre de leur rencontre ger de cout en bout par une grande bauelle accurse indiscrétion n'avait i pen su vers des deux parties. Le aumero un soviétique devait, gement recagner Moscou en faisa Prague pour s'y e

Secret, sus

De name envoyé spécial

Gester - La nouvelle est st here the vous la dirons here to the less than the less tha en land out cumalistes, avec un gang ... in meilleur dentifrice, antinet sadique le sent a ser pratiquement nehevé passes and sommes aux adieux ac least M. Kuri Furgler, kursia a Confédération hel-Comments on cocktail expressions sa remarks d'informatters 127 ... ie black-out prodante in e. e. les journalistes en carême proche. vers et La petite phrase the total annualment à quinze houres

supplemental as a attente... Le cale and s'était poursuivi sonte h perre. Rendant compte des Speakes in prime-parole de la Mai ste Blanche, thend soin, en début dapres-mio , de ne rien dire en presque liga per eu un nouveau têteder stir i - reut minutes, - mais. marre d'est la troisième, ce n'est des une provente, cela devient une fabitude Lie entiretiens - qui ont empassade soviétique et æ lieu 🚁 qui ont sammaeteil, porté sur les anses reg. Turce indictait préva) 🗝 on the slage - miles - par M. Ros-

passones and M. Gorbatchev. La secrétaire général soviétique

#### COURRIER DES LECTEURS

#### ≡ la vie et la mert

A propos de la nouvelle doctrine du Vatican sur l'euthanasie, il est tou-jours choquant d'entendre l'Eglise prendre des positions bloquées et naires comme elle a toujours su si bien le faire dans le passé.

Elle hurle au meurtre en parlant contre l'avortement, sons prétexte que le fœtus est vivant, et elle se prononce pour la « libre mort ». Paimerais juste vons dire que le cortex cérébral, c'est-à-dire la substance nerveuse qui nous différencie des plantes, n'entre en action qu'après la naissance. C'est-à-dire qu'un bébé en naissant n'est pas encore vivant, puisqu'un malade ayan fonctions est déjà mort.... de ayant perdu ces JEAN-ÉMILE RUAZZA

Uz acte blâmable

Le journal télévisé de TF 1 nous a donné d'assister presque « en

direct » à la mort d'une petite fille colombienne. On la voyait s'enfonçant peu à peu dans l'eau, pendant qu'elle disait : « Je t'aime, papa ; je t'aime, ma mère ; je t'aime, mon

Donner en spectacle la mort d'un enfant est un acte blâmable, répréhensible moralement (...).

MIGUEL ANGEL SEVILLA. (Paris.)

#### 🔳 Une liste, s.v.p.

Dans le Monde du 6 novembre, M. Alain Lipietz avance que si un Etat despotique contracte une dette, à des fins a priori douteuses, cette dette doit tomber avec la chute de la dictature. Il manque, me semble t-il, à cet article une annexe, où M. Lipietz dresserait la liste des pays libres du Sud, de façon à éclairer les éventuels prêteurs.

ANDRÉ RODE.

# Les vrais enjeux

#### Même après la décentralisation, le cumul garde une bonne part de son intérêt

A miraculeuse résurrection de la volonté de limiter le cela ne fait pas de doute, à un dessein politique à court terme : montrer qu'une majorité d'idées est possible, qui ne recoupe pas les découpages usuels de l'Assemblée. Situation classique bien que paradoxale : l'enjeu de la réforme n'est plus sa mise en œuvre, mais sa dision. Et, si elle doit être adoptée, ce sera au nom d'une forme de condamnation morale du système actuel : les cumulards seraient des potentats, des accapareurs, néglige-

Ce système est efficace. Il per-

met de contrebalancer la lourdeur

et la rigueur admistratives par les

astuces, les inventions et l'huma-

nité des cumulards petits et

grands. Mais il est naturellemnt

conservateur, et surtout, comme il

est fondé sur des arrangements

particuliers hors de toute publi-

cité, il ne favorise pas le débat

démocratique. Il présente effecti-

vement de plus en plus de diffi-

cultés d'adaptation dans un

que d'autre part on ait attaqué le

cœur du système, c'est-à-dire le

système administratif national,

est une mesure démagogique dont

les effets seront très défavorables.

La bureaucratie va s'alourdir

encore et le seul contrepoids possi-

ble sera offert par les appareils

des partis politiques. Comme

ceux-ci sont rien moins que démo-

cratiques et unanimement rejetés

par les Français, la décentralisa-

tion ne risque malheureusement

pas de progresser ni même de res-

ter populaire.

Mais supprimer les cumuls sans

monde plus rapide, plus ouvert.

dantes rémunérations, etc. Pourtant, la pratique, spécifiquement française, du cumul quasime systématique des mandats locaux et nationaux n'est pas un simple dysfonctionnement, un dévoiement de la démocratie locale : elle remplit, avant comme après la décentralisation, des fonctions majeures. Le maire d'un petit village qui est aussi conseiller général peut intervenir au niveau départemental pour faire

raient forcement certains de leurs

mandats, additionneraient d'abon-

Mieux, il porte remède à la faiblesse des communications internes entre niveaux de l'administration en appuyant les initiatives des fonction-naires de base auprès de leur chef de service an niveau départemental ou en se saisant même leur porteparole : tous les fonctionnaires savent qu'il vaut souvent mieux passer par un élu que par la voie hiérar-chique.

avancer les dossiers de sa coi

De même pour le président du conseil général en même temps député ou sénateur : son mandat parisien lui permet d'intervenir directement auprès des échelons les plus élevés des administrations centrales, ou des ministres eux-mêmes Ce n'est pas un hasard si plus d'un président de conseil général sur deux est aussi parlementaire.

La décentralisation permet - en théorie et parfois en pratique d'éviter certaines remontées à Paris, mais pas toutes : le cumul garde donc une bonne part de son intérêt; même après la décentralisation. Surtout, celle-ci crée une situation nouvelle qui rend les communications entre les communes, les départements, les régions plus difficiles qu'avant, puisque chaque collecti-vité est maîtresse d'elle-même et n'a pas de comptes à rendre aux autres.

Proposer une limitation drastique du cumul des mandats - le projet actual est maximaliste - devrait done conduire tôt ou tard à poser la question des relations entre compar JACQUES RONDIN (\*)

munes, départements et régions. Il faudra alors que le débat sorte des ornières où il est généralement cantonné : les grands mythes de la décentralisation d'une part (autono-mie, responsabilité, démocratie locale contre unité nationale, autorité de l'Etat), les arguties techniques sur la compensation des charges financières de l'autre. Les vrais problèmes, ceux que

pose la définition des compétences espectives des différents niveaux de collectivités, ont été jusqu'ici abordés sans une vision claire des objectifs et des besoins : on a transféré les compétences de l'Etat au niveau où il les exerçait, c'est-à-dire, pour l'essentiel, au département. Mais il n'y a pas eu de réexamen global cherchant à répondre, pour chaque domaine de l'action publique locale, à la question : quel est le meilleur niveau de responsabilité ?

#### Savoir prendre des risques

Que serait la vie politique fran-çaise si la limitation du cumul des mandats entrait dans les faits? A l'évidence, le cursus honorum de l'élu serait profondément transformé. La carrière politique ne consisterait plus à accumuler le plus de mandats possible sur un même les plus pertinents à un moment local et national. A défaut de pouvoir thésauriser, il faudra savoir prendre des risques. Moins que jamais la carrière politique ne sera une sinécure : on peut s'étonner dans ces conditions que toute référence au statut de l'élu a ait disparu du projet du gouvernement,

La limitation du cumul des mandats permettrait-elle d'élargir le vivier politique français, de diversifier une classe politique où dominent toujours les fonctionnaires, les pro-fessions libérales et les agricul-teurs? On entre là dans le domaine des hypothèses. Du conseiller municipal au député, il y a environ en France 500 000 élus politiques, soit en gros 1 Français sur 100 : c'est dix fois plus qu'en Angleterre.

Il n'est pas impossible, dans ces conditions, que la limitation du cumul aboutisse à une nouvelle donne des mandats entre les seuls élus actuels au profit des noncumulards plus qu'à une réelle diversification à une démultiplication des rôles plutôt qu'à une ouverture réelle du jeu politique. Cette nouvelle répartition, qui la décidera? Les appareils locaux des partis, dans la majorité des cas, ce qui confortera le poids croissant qu'ils occupent dans notre vie politi-

Bien sur, certains gros cumulards sauront tirer parti de l'obligation où ils vont se trouver de céder une partie de leur porteseuille en organisant autour d'eux des réseaux d'élus fidèles. Mais qui dit que demain l'onction du suffrage universel ne transformera pas le fidèle en Brutus? Y aura-t-il encore demain des notables à vie? Le destin de Gaston Defferre n'annonce-t-il pas celui de tous les grands élus ?

(\*) Auteur du Sacre des notables -La France en décentralisation, Fayard,

Enfin. le Parlement lui-même risque de changer de visage. Et pas seulement parce qu'on y verra siéger un peu plus de monde. On peut imaginer en effet que le Sénat, représentant organique des collectivités territoriales, conserve des liens étroits avec les maires et les conseillers généraux, qui lui fournissent son électorat, tandis que l'Assemblée nationale tissera, elle, des liens plus étroits avec les régions, dont elle partage désormais le mode de scrutin, la proportionnelle dans le cadre départemental.

Verra-t-on s'opposer des élus ayant une base très locale - la commune, le canton - et des contacts permanents avec leurs électeurs à des élus choisis par les appareils de parti, et moins ancres dans un territoire? C'est l'une des nombreuses questions dont il faudrait aujourd'hui débattre.

#### Le Monde

Télex MONDPAR 650572 F Télécopieur : (1) 45-23-06-81 Tél.: (1) 42-46-72-23 Edité par la S.A.R.L. le Monde Gérant : André Foutaine, directeur de la publication

Anciens directeurs: Hubert Beure-Méry (1944-1969) Jacques Fauret (1969-1982) André Laurens (1982-1985) Durée de la société : cinquante ans à compter du 10 décembre 1944, Capital social : 500 000 F

Principaux associés de la société Société civile

Les Rédacteurs du Monde »,
MM. André Fontaine, gérant,
et Hubert Beuve-Méry, fondateur.

Administrateur : Bernard Wouts Rédacteur en chef : Daniel Vernet. Carèdocteur en chef: Claude Sales.

LE MONDE PUBLICITÉ SA 5. rue de Mouttessuy, 75007 PARIS Tél.: (1) 45-55-91-82 ou 45-55-91-71 Télex MONDPUB 206 136 F

**ABONNEMENTS BP 507 09 75422 PARIS CEDEX 09** 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE 354 F 672 F 954 F 1 200 F TOUS PAYS ÉTRANGERS PAR VOIE NORMALE 687 F 1 337 F 1 952 F 2 530 F ETRANGER (par messageries)
 BELGIQUE-LUXEMBOURG
 PAYS-BAS
 762 F 1 689 F 1 380 F IL - SUISSE TUNISIE 504 F 972 F 1 404 F 1 800 F Par voie aérieume : tarif sur demande.
Changements d'adresse définitifs ou provisoires (deux semaines ou plus) : nos abonnés sout invités à formuler leur demande une semaine au moins avant leur départ. Joindre la dermière bande d'envoi à toute correspondance.

Vesillez avoir l'obligeance d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimerie.



Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 0395 - 2037

PRIX DE VENTE A L'ÉTRANGER

Algária, 3 DA; Marca, 4,20 dir.; Tuntele, 400 m.; Allemagne, 1,80 DM; Autriche, 17 sch.; Belgique, 30 fr.; Catado, 1,60 S; Côte-d'Ivoire, 315 F CFA; Dentemark, 7,50 kr.; Espagne, 120 sec.; E-U., 1,20 S; G.-B., 85 p.; Gréce, 90 dr.; Irlande, 85 p.; Italie, 1 700 L.; Laye, 0,360 DL; Luxembourg, 30 f.; Horvège, 9 kr.; Pays-Bas, 2 ft.; Portugel, 100 esc.; Sérégel, 335 F CFA; Solde, 9 kr.; Suisse, 1,60 f.; Yougoslavie, 110 ad.

Notre système fait d'incompéte Et je sais de que

e jouis d'un po privé... J'ai la libe ment le sentime

Les cons, j'ava m en ont donné

es citations sont de Pie le livre-brûlot qu se cache le P.D.

Que dit-il? dénonce les illus contrôle plus rie au grand débat

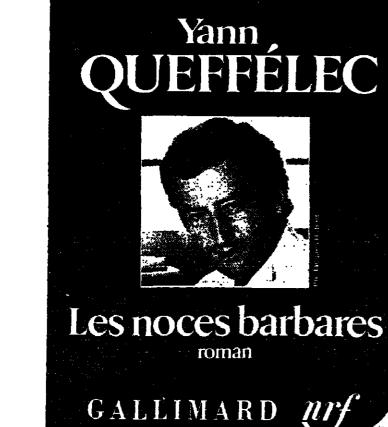

PRIX GONCOURT



# <u>étranger</u>

#### LE SOMMET SOVIÉTO-AMÉRICAIN DE GENÈVE



MM. Ronald Reagan et Mickhail Gorbatchev nt présenté ensemble à la presse, ce jeudi matin I novembre, les conclusions auxquelles ils sont parvenus à l'occasion de leur rencontre de Genève, marquée de bout en bout par une grande cordialité et sur laquelle aucune indiscrétion n'avait filtré, conforméent au vœu des deux parties.

Le numéro un soviétique devait, après la fin du numet, regagner Moscou en faisant probablement une escale à Prague pour s'y entretenir avec M. Gustav Husak et, éventuellement, avec les dirigeants d'autres pays socialistes. Il devait, auparavant, donner une conférence de presse à Genève.

M. Reagan ne devait, pour sa part, faire ancune autre communication publique avant d'avoir à Bruxelles, ce jeudi après-midi, rendu compte à ses alliés de l'OTAN du résultat de ses conversations avec M. Gorbatchev. Une douzaine de chefs de gouvernement - dont M. Kohl et M. Thatcher - assistent à cette réunion, à laquelle la France est repré-sentée par M. Roland Dumas, ministre des relations extérieures. Le président Reagan avait par ailleurs l'intention de s'adresser au Congrès américain dans la soirée de jendi (beure de Washington). Des émis-saires de la Maison Blanche vont en outre se rendre dans différentes capitales pour y exposer l'analyse américaine des résultats du sommet de Genève.

A Paris, M. Dumas s'est félicité, mercredi, de l'atmosphère de cette rencontre, même si, a-t-il estimé, « il ne faut pas trop en attendre ». « Si les Deux Grands acceptent de continuer à se rencontrer, ce sera pour l'équilibre du monde une bonne chose et pour la recherche du renforcement de la paix un événement heureux, a-t-il ajouté. La France se réjouirs de ce premier succès. -

Dans un entretien accordé à la télévision du Qatar, à l'occasion de la visite de l'émir à Paris, M. Mitterrand a déclaré: « Il n'est pas possible qu'une conversation, fût-elle de quelques beures, suf-fise à régler des problèmes aussi complexes. Mais c'est une façon de procéder, c'est un climat de dia-

#### Secret, suspense et ultimes négociations

De notre envoyé spécial

## 1 (3)

Genève. - « La nouvelle est si bonne que nous ne vous la dirons pas aujourd'hui l » Il est, ce mercredi 20 novembre, un peu plus de 19 heures lorsque le président Reagan lance aux journalistes, avec un sonrire digne du meilleur dentifrice, cette réflexion un tantinet sadique. Le sommet est pratiquement achevé puisque nous en sommes aux adieux des Deux Grands à M. Kurt Furgler, le président de la Confédération helvétique, qui a invité MM. Reagan et Gorbatchev à un cocktail express dans sa résidence. Frustrés d'informations depuis le black-out proclamé la veille, les journalistes croyaient la fin du carême proche. Vains espoirs! La petite phrase assassine du chef de la Maison Blanche nous condamne à quinze heures nentaires d'attente...

Le calvaire s'était poursuivi toute la journée. Rendant compte des entretiens du matin, M. Larry Speakes, le porte-parole de la Mai-son Blanche, prend soin, en début d'après-midi, de ne rien dire ou presque. Il y a bien eu un nouveau tête-à-tête Reagan-Gorbatchev - il a duré soixante-neuf minutes, - mais, comme c'est le troisième, ce n'est plus une nouvelle, cela devient une habitude. Les entretiens – qui ont eu lien à l'ambassade soviétique et qui ont, semble-t-il, porté sur les crises régionales (c'était prévu) - ont été jugés « utiles » par M. Reagan, - animés, francs, sérieux, responsables . par M. Gorbatchev.

Le secrétaire général soviétique (M. Zamiatine, le porte-parole du

Kremlin, le confirmera un peu plus tard) a eu, lors d'une interruption de scance, des paroles pleines de bon sens pour dresser un premier bilan : « Beaucoup de choses nous divisent, a-t-il dit, mais le monde respire mieux depuis nos entretiens. Des divergences sérieuses existent entre nous mais nous sommes aussi d'accord pour améliorer notre compréhension réciproque. Le fait que cette rencontre alt eu lieu est impor-

M. Speakes confirme aussi qu'il a été question d'un voyage de M. Gor-batchev aux Etats-Unis, mais refuse de préciser si l'invitation a été acceptée. Il nous détaille, en revanche, tous les cadeaux échangés entre les Reagan et les Gorbatchev, jusqu'aux dimensions, au centimètre s, du coffret Chippentale qui va dorénavant orner l'intérieur du secrétaire général, sans oublier le morif floral du boi de porcelaine offert par M= Reagan à M= Gor-

#### Un quatrième tête à tête

La seconde prestation de la journée de M. Speakes, qui porte sur les entretiens de l'après-midi, n'est guère plus riche que la première. Nous apprenons cependant qu'il y a en un quatrième tête à-tête Reagan-Gorbatchev dans l'après-midi (total : quatre heures vingt-trois, à diviser par deux en raison de la traduction), et que les deux dirigeants ont chargé leurs collaborateurs de mettre au point une formule pour dresser un bilan de ce sommet qui, décidément, privilégie beaucoup la forme peut-être au détriment du fond. Les experts devront faire leurs

propositions à l'issue du diner offert par M. Reagan à la délégation soviétique (c'est M. Gorbatchev qui avait - traité - la veille au soir la délégation américaine).

M. Speakes, qui esquive avec adresse des rafales de questions, promet de revenir à l'heure du diner fatidique. On comprend parfaitement alors que, du côté américain, on continue à rechercher une prestation médiatique de MM. Reagan et Gorbatchev pour couronner les quarante-huit heures de la rencontre et alors qu'on se fait tirer l'oreille du côté soviétique, le secrétaire général n'a-t-il pas déjà fait savoir depuis plusieurs heures qu'il tiendra, quoi qu'il en soit, une conférence de presse jeudi matin à 10 heures ?

C'est à 23 h 30 que M. Speakes est enfin habilité à annoncer la nouvelle: MM. Reagan et Gorbatchev participeront jeudi matin à 10 heures (la conférence de presse du secrétaire général est maintenue mais elle a été retardée) à une brève cérémonie » au cours de laquelle ils exposeront leurs impressions à la suite du sommet et les décisions auxquelles ils sont parvenus.

S'agira-t-il d'un communiqué commun? De déclarations séparées ? M. Speakes, manifestement, ne le sait pas encore. Il sait cependant que la « cérémonie » aura lieu au Centre de presse international. Nous aussi, puisque la bâtisse, qui vient d'être envahie par des agents de sécurité américains, soviétiques et suisses, va nous être interdite dans quelques minutes jusqu'au lende-

JACQUES AMAIRIC.

#### M<sup>mes</sup> Reagan et Gorbatchev ont posé la première pierre du musée de la Croix-Rouge

De notre correspondante

qui écarte toute politique, c'est bien celui de la Croix-Rouge. Il a pris naissance à Genève en 1859 grâce à l'idée d'un banquier du cru, Henry Dunant, bouleversé par les horreurs de la guerre. C'est donc probablement sans arrière-pensées que les deux dames les plus importantes du monde se sont retrouvées le deuxième jour du sommet en com-pagnie de M= Ursula Furgler, épouse du président de la Confédération, pour poser la première pierre du musée international de la Croix-Rouge. Geste qui ne fut, à vrai dire, que symbolique car les services de sécurité avaient estimé qu'il était dangereux pour les deux grandes dames d'être en contact avec du ciment. La pierre fut donc remplacée par un cylindre contenant des messages sur parchemin signés de M Gorbatchev et Reagan.

La création de ce musée est due à l'initiative d'un délégué du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), M. Louis Marti. En mission à plusieurs reprises au Proche-Orient depuis la guerre de six jours, en Grèce au temps des colonels, où il réussit à visiter sans témoins des détenus politiques, puis au Bangla-desh, à Chypre, au Liban et au Tchad, il s'était rendu compte que le monde ignorait presque tout de l'activité de la Croix-Rouge dans les conflits armés et dans les situations

de troubles internes. Le musée, qui ouvrira ses portes en 1988, est destiné à pallier cette lacune. Sa construction doit coûter 14 millions et demi de francs suisses, et son architecture sera totalement inédite. Le CICR et les autres institutions de la Croix-Rouge ne participent d'aucune façon à son financement, car leurs fonds doivent servir à des tâches humanitaires. C'est par conséquent une fondation privée qui est chargée de récolter les sommes né-

#### Un climat très détendu

M™ Nancy Reagan, tête nue, pull-over noir et manteau rouge, a souligné dans son discours le « rôle particulièrement important » qui re-vient à la Croix-Rouge « dans le monde troublé d'aujourd'hul ». Elle a exprimé le souhait que soit - gardé un but bien vivant dans nos cœurs: le bien de l'humanité ». Elle a offert pour le musée un chèque de 10 000 dollars, ce qu'elle a qualifié de - don symbolique -, en précisant qu'il ne s'agissait que du coup d'envoi de la contribution financière de son pays.

Pour Mª Raïssa Gorbatchev. également tête nue, mais manteau gris garni d'un col de fourrure, la création de ce musée est bien plus qu'un « témoignage de reconnaissance envers ces femmes et ces hommes dévoués qui ont mis leur talent, leur énergie, leur enthousiasme et parfois même leur vie au service des humains ». Elle a ajouté que « les hommes peuvent avoir – et ont – une philosophie différente, mais il nous faut simplement trouver un langage commun lorsqu'il est question de la vie, de la santé et de l'avenir de l'homme ». Le gouvernement soviétique contribuera à la création du musée.

On ignore la forme que pourra revêtir cette contribution, mais on ne saurait affirmer que la compréhension de l'URSS envers l'action du CICR soit au beau fixe : les délégués du CICR ont été contraints de quitter l'Afghanistan et. qui plus est, ils n'ont jamais pu déployer la moin-dre activité en URSS, alors que même les dictateurs d'Amérique latine leur ont permis de fournir leur assistance traditionnelle, neutre et humanitaire, aux détenus politiques.

La cérémonie ne s'est pas moins déroulée dans un climat très détendu, et M. Marti a invité les épouses des deux hommes les plus puissants du monde à revenir ensem-ble à Genève pour l'inauguration du

M= Gorbatchev et Reagan devaient se retrouver plus tard autour d'une tasse de thé, puis au cocktail offert par le président de la Confédération et enfin au diner chez les Reagan, dans la demeure patricienne des environs élégants de Genève, où ils résident durant le som-

ISABELLE VICHNIAC.

# Pierre Dupont Gabriel. Le P.D.G par qui le scandale arrive.

Notre système d'économie mixte est pervers, théâtral, ambigu, équivoque, fait d'incompétence partagée, de vanité savamment gérée et d'inefficacité. Et je sais de quoi je parle."

Je jouis d'un pouvoir absolu bien supérieur à celui de mes collègues du privé... J'ai la liberté d'exercer ce pouvoir à condition de donner quotidiennement le sentiment à l'administration qu'elle est utile...??

Les cons, j'avais besoin d'un milliard de francs. J'en ai demandé trois, ils m'en ont donné deux.77

es citations corrosives, pleines d'humour, de force et de dérision, sont de Pierre Dupont Gabriel, auteur de "L'Etat-Patron, c'est moi", le livre-brûlot qui agite les classes dirigeantes. Sous ce pseudonyme se cache le P.D.G. d'une des plus grandes entreprises nationalisées.

Que dit-il? Il témoigne, décrit les lieux de pouvoir les plus secrets, dénonce les illusions d'un gouvernement qui veut tout contrôler et ne contrôle plus rien, et apporte ainsi sa contribution insolente et documentée au grand débat sur les nationalisations.

256 pages, 80F.



Flammarion

#### **DIPLOMATIE**

#### LE SOMMET DE GENÈVE

#### De modestes espoirs chez ceux qui, à Moscou, « pensent autrement »

De notre correspondant

Moscou. - Le sommet de Genève a suscité un certain espoir chez ceux qui, à Moscou, « pensent autre-ment ». Mais il n'y a rien eu de comparable à l'effervescence provoquée, par exemple, il y a dix ans par la signature des accords d'Helsinki. Il y avait, à cette époque, une réflexion politique, une volonté de changer la système et toutes sortes de tendances, libérale, social-démocrate, stavophile, etc. On cherchereit en vain, aujourd'hui, un tel bouillonnement. D'ailleurs, affirme un candidat à l'exit, chassé à ce titre de sa chaire à l'université de Moscou, «il n'y a presque plus de dissidents. Il faut ou-biler ce mot ».

Les trente-six personnes qui ont apposé leur signature il y a trois semaines au bas d'un manifeste au nom du Groupe pour l'établis de la confiance entre l'URSS et les Etats-Unis sont encore plus isclées que ne l'étaient il y a dix ans leurs prédécesseurs. Ces « pacifistes indépendents », comme ils se définissent eux-mêmes, sont le dernier carré d'appasants € déclarés ».

Estimant que le désarmement est suffisante, pour assurer la paix. ils proposent aux dirigeants soviétiques et américains une série de mesures supplémentaires. Ils réclament le dé-veloppement des « échanges des idées et des hommes ». Ils affirment qu'il est pour ceia indispensable d'augmenter « la vente des périodiques, journaux et publications di-verses » d'un pays à l'autre. Il faut, en outre, selon eux, « donner régulièrement la possibilité aux dirigeants de l'un de s'exprimer dans les médias, y compris la télévision, de l'autre a. ils ont élaboré un plan ambi-

Andrei Sakharov, arrivera à Rome

le 2 décembre et sera à Boston, aux Etats-Unis, le 7. Elle a elle-même

annoncé ces dates, mercredi

20 novembre, an cours d'une conver-

sation téléphonique, depuis Gorki, avec sa fille Tatiana Yankelevitch,

qui vit à Newton (Massachusetts).

Selon cette dernière, M≖ Bonner lui

aurait dit, pendant cet entretien de

quarante minutes, qu'elle s'était

engagée à ne pas se consier à la

fighting

année d' « au moins cinquante » écoliers, lycéens et étudiants.

Le Groupe pour la confiance, fidèle à l'esprit des années 70, suggère la création d'une université américaine à Moscou et d'une « université soviétique dans une ville quelconque des Etats-Unis ». Il propose, pour couronner le tout, l'institution d'un fonds géré par des personnalités indépendantes qui veilleraient à l'application de toutes ces mesures, ainsi que d'une commission internationale qui défendrait les militants pacifistes poursuivis dans l'un ou l'autre pays en raison de leurs activités. L'ensemble de ce projet a de fortes chances de rester toujours ignoré de l'imnse majorité des Soviétiques...

#### Lassitude

Les intellectuels non conformiste ou indépendants (ces termes sont désormais plus adéquats que celui de « dissident ») sont de toute façon un peu las des discussions de jadis, des manifestes et des pétitions, ainsi que de la cascade de perquisitions, arrestations, interrogatoires, reniement pour certains, départ dans les camps pour d'autres, qui ont suivi. Même le débat, d'ailleurs bien antérieur à la révolution de 1917, entre «slavophiles > et ∢ pro-occidentaux > suscite désormais un bâillement d'ennui chez beaucoup d'intellectuels. «L'heure est à la vie privée, à la recherche des satisfactions individuelles, qu'elles soient matérielles ou esthétiques », affirme l'un d'eux.

il v a en outre le «phénomène Gorbatchev ». Beaucoup « d'indépendants » sont conscients de leur isolement, ainsì que la popularité du « numéro un ». Il plaît aux femmes, « surtout à cause de la lutte anti-

Si elle rompt cette promesse,

elle risque de ne plus être autorisée

à retourner en URSS », a déclaré

Efrem Yankelevitch, le gendre de M= Bonner. Le couple a également

pu échanger quelques mots avec

intérieur à Gorki, ville interdite aux étrangers, depuis 1980. Sa femme y est également assignée à résidence

Le savant soviétique vit en exil

Andrei Sakharov.

M<sup>m</sup> Sakharov sera à Rome

le 2 décembre

TOUS LES BÂTIMENTS

DE GÜERRE DU MONDE

**TOUTES LES PUISSANCES** 

MARITIMES EN PRÉSENCE

flottes

de combat

Newton (AP, UPI). - Elena Bon- presse occidentale pendant son

alcoolique », remarque en souriant un des rares spécialistes russes de la psychanalyse. Celui-ci a une consul-

tation dans un hôpital pour alcooli-

ques. On ne peut le soupçonner d'un

prejugé favorable puisque voilà des

tite fille, il essaie, sans succès, de

partir pour la France. L'OVIR (l'orga-

nisme qui délivre les visas), leur

conseille d'aitleurs, selon la procé-dure désonnais classique, de déposer

des demandes pour Israel, alors

r Les intellectuels sont intéressés

qu'ils ne sont juifs ni l'un ni l'autre...

à la réussite du sommet de Genève,

non pas par idéalisme, mais pour des

motifs tout à fait égoistes. Un succès

pourrait ouvrir quelques espaces de

liberté, par exemple, par la circula-

films étrangers », explique un jeune écrivain. « Pour les intellectuels de

l'Ouest, un échec à Genève ne chan-

gerait rien à leur travail, à leur acti

d'ailleurs, pas seulement pour nous

Les e tchinovniki », les bureaucrates

du parti, les clercs de la culture offi-

cielle, souhaitent également des pro-

grès à Genève. Ne serait-ce que

parce qu'ils espèrent décrocher un

voyage à l'étranger pour pouvoir

On est bien loin des utopies et des

exigences du mouvement dissident

d'il y a dix ans. Notre interlocuteur

conclut, non sans ironie, que le som-

met aura au moins permis la diffu-

sion, le 16 novembre, sur la première

chaîne de télévision, d'un film avec

Lawrence Olivier et Ketharine Hep-

burn. Voilà longtemps, en effet, que

les spectateurs soviétiques n'avaient

pas eu droit, le samedi soir, à un bon

Tous les mardi et jeudi

Départ 20 h 50 d'Orly-Sud.

DOMINIQUE DHOMBRES.

américaines », ajoute-t-il.

ter sans drame des ciparettes

es qu'avec sa femme et leur pe-

L'Assemblée nationale devait, ce jeudi après-midi 21 novembre, examiner deux projets de loi relatifs au fonctionnement finan-cier de la Communauté européenne, puis celui qui concerne l'élargissement de la CEE à l'Espagne et au Portugal. Secrétaire d'Etat aux affaires euro-péennes, M. Catherine Lalumière précise, dans l'entretien qu'elle nous a accordé, les consénces de cet élargissement et la façon dont se pose désormais, selon elle, la question de la réforme des institutions commu-

« L'adhésion de l'Espagne et du Portugal doit devesir effec-tire dans quelques semaines. Que va y gagner la CEE ?

 Je suis persuadée que cette adhésion, qui permet au Sud de faire contrepoids au Nord, renforce l'Europe. L'Europe des démocraties sera confortée par l'arrivée de ces deux nouveaux membres, qui nous offrent également de nouveaux débouchés économiques au plan industriel et même agricole. Je songe, par exemple, à nos possibi-lités d'exportation de céréales, de

- Certains ne vont-ils pas vous reprocher d'avoir négocié trop vite et d'avoir ainsi sacrifié des intérêts nationaux ou régio-

- Cenx qui ont onvert ces nézo ciations - il y a huit ans! - souhai taient les terminer beaucoup plus rapidement. En 1979, le ministre des affaires étrangères de l'épo-que (1) déclarait qu'elles dureraient sculement trois ans. Vous voyez que nous avons été réalistes et prudents. D'autre part, n'oubliez pas que les négociations qui ont précédé les autres élargissements ont été, en comparaison, presque băclées. Un travail fantastique a été accompli pour préparer l'adhésion de l'Espagne et du Portugal. Tous les observateurs crédibles admettent que nous réformes préventives, des garanties très sérieuses au niveau du traité et des mesures d'accompagnement

 Les producteurs de fruits et égumes et de vin manifes tout de même beauco tude. Qu'avez-vous fait pout

- Nous avons, en quelque sorte, mis la maison en ordre, avant d'accueillir nos nouveaux hôtes, et nous avons fait précédé l'élargissement de réformes internes dans différents domaines : fruits et légumes, viticulture, pêche, questions financières, etc. Au sein du traité, tous les chapitres et garanties ont été travaillés en profondeur, point par point : industrie, sidérurgie, agricul-ture, vin, pêche... Rien n'a été

- Qu'arez-vous prévu pour les régions méridionales fran-çaises les plus touchées par

des mesures financières d'accompagnement afin de préparer au mieux l'adhésion de l'Espagne et du Portugal. Ce sont les fameux programmes intégrés méditerranéens (PIM) qui doivent permettre à ces régions de se restructurer et de consolider leur économie. D'ailleurs, l'élargissement régions du Sud, ce qui va encoura-

- Le marché intérieur est effectivement une priorité dégagée par le conseil européen de Milan, en juin dernier. Une Europe à douze va regrouper trois cent vingt millions de consommateurs! Il nous faut exploiter cette dimension. C'est une donnée fondamentale pour la modernisatin de nos entreprises. Il y a chez nos partenaires deux conceptions différentes du marché intérieur.

» La conception étroite s'inspire des options libre-échangistes tradiossature véritable.

qui est celle de la France, l'intérêt d'un grand marché intérieur doit gène pour les entreprises et les autres acteurs économiques.

- Un environ ment économique ?

- Economique... et social! Nous ensons done qu'il faut à la Communauté de nouvelles politiques et mieux prendre en compte l'intérêt commun, par exemple en matière monétaire, fiscale, commerciale. Pour ma part, je crois essentielle une avancée du droit des sociétés facilitant l'implantation et le développement des entreprises dans les Etats membres. Un grand marché inté-rieur suppose également un espace social européen, et, donc, le rapprochement des législations sociales, du droit du travail et des systèmes de protection. Il faut promouvoir le dia-logue social à l'échelle européenne.

#### L'Union européenne

 L'élargissement et l'objec-tif d'un grand marché intérieur ne rendent-ils pas nécessaire la réforme des institutions com nautaires en faveur de l'Union européenne ?

président Mitterrand, à « la néces-

l'élargissen Nous avons obtenu à Bruxelles

#### Un grand marché intérieur

 La mise en place d'un grand marché intérieur avant 1992 semble être devenu un objectif prioritaire de la Commananté. Quelle est la position de la France à l'égard de ce pro-

tionnelles, et prône la constitution d'un grand marché européen supprimant les obstacles, les normes techniques et les disparités de législation qui s'opposent à la mise en œuvre effective des libertés de circulation : des marchandises, des services, des capitaux et des personnes. Il s'agirait, en fait, de constituer une vaste zone de libre-échange, mais sans

» Dans la conception plus large,

sité de porter l'Europe aux dimensions que commande l'histoire -. Depuis quelques mois, nous nous réunissons au sein d'une conférence intergouvernementale qui doit présenter un certain nombre de propositions au conseil européen de Luxembourg, en décembre. Il devrait être décidé de réformer certaines clauses du traité de Rome en matière d'institutions communautaires, et de renforcer la pratique d'une coopération politique aussi bien en matière de politique extérieure que de sécurité européenne. Du côté français, nous sonhaitons aussi la création de l'Union européenne qui regrouperait la Communauté économique et la coopération politique. - Selou quels principes géné

PARK ?

- Disons, d'une manière un peu schématique, qu'il s'agirait de don-ner à la Commission des moyens de gestion, de faciliter au conseil des ministres la prise de décisions rapides, de reconnaître au Conseil européen le rôle d'initiateur des grandes lignes de la politique européenne. Nous cherchons aussi les moyens d'associer davantage le Parlement européen aux décisions et aux initiatives européennes. - En renforçant ses pou-

#### voirs?

- Les attributions du Parlement européen suivront en quelques décennies une évolution par étapes, semblable à celle que les Parlements nationaux ont connue au cours des siècles. La réflexion actuelle s'organise autour d'un renforcement de la coopération et de la concertation entre le Parlement et les autres institutions. Dans cet esprit, nous nous telles que l'avis conforme du Parlement pour certaines décisions, ou encore sur les modalités d'une navette entre le Parlement et le Conseil aboutissant à des décisions

i**nspirée**s par les deux institutions. - L'amélioration du fonctionnement de la Communauté ne suppose-t-elle pas que l'on par vote à la majorité - et nos pas à l'unanimité ?

- Certainement! Et, dans ce but. nous étudions la possibilité de prendre, dans certains cas, des décisions à la majorité, alors que le traité prévoit encore l'unanimité. D'autre part, il est certainement nécessaire de solenniser, de rendre plus rare, le recours au fameux - droit de veto ».

- Croyez-vous que l'Europe puisse être, si peu que ce soit, un enjeu des prochaines élections législatives françaises?

- C'est possible. Mais il faudra que chacun se pose honnétement la question: « Pourquoi une Communauté et pour y faire quoi? » Le gouvernement français n'est pas européen par mode, ou parce que cela fait décoratif dans un programme électoral. Les propositions françaises en faveur de la réforme institutionnelle, du grand marché intérieur, et même du passage de Dix à Douze, sont inscrites dans une scule et même politique : moderniser l'Europe comme nous modernisons la France. Parce qu'il serait vain de faire à l'échelle nationale ce qui doit nécessairement être fait à l'échelle du continent. C'est sans doute là que nous nous séparons de ceux qui, par frilosité, fuient devant les décisions difficiles à prendre.

 Non seulement nous avons pris à bras le corps le dossier européen. mais nous ne perdons jamais de vue la nécessaire cohérence de nos politiques nationales de redressement et de relance européenne. Voilà une bonne raison pour que l'idée européenne soit, en toile de fond, un ezieu de 1986. -

> Propos recueillis par BERNARD BRIGOULEIX.

(1) M. Jean François-Ponce:

#### **MM. MARIN ET MATUTES** SERONT

A Bruxelles

#### LES DEUX COMMISSAIRES **ESPAGNOLS**

Madrid (Reuter). - Le gouvernement espagnol a désigné, mercredi 20 novembre, ses deux commissaires à la CEE. Il s'agit de MM. Manuel Marin, principal négociateur de l'adhésion de son pays au Marché commun, et Abel Matutes, vice-président de l'Alliance populaire (opposition). Leur nomination prendra effet au 1º janvier 1986. lorsque l'adhésion de l'Espagne et du Portugal sera devenue effective. M. Marin se verrait confier le poste de commissaire aux affaires so-

#### UN ENTRETIEN AVEC LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX AFFAIRES EUROPÉENNES

#### L'élargissement de la CEE va encourager l'essor de nos régions du Sud

nous déclare M<sup>me</sup> Lalumière

Arrivée 08 h 35 via Vienne. Choisissez la qualité! négligé. La plupart des organisa-tions professionnelles concernées En première classe comme en classe nous ont d'ailleurs délivré des satis-Touriste, Austrian fecit pour le nombre et la qualité des précautions mises en place. Les Airlines vous offre un apprentis sorciers, qui, imprudemservice de haut niveau. ment annoncent leur intention de Et le confort de ses DC9. renégocier, feraient bien de consul-WSTRIAN AIRLINES ter non seulement la Constitution - C'est un enjeu qui répond, ainsi que le soulignait récement le française et les traités, mais aussi, et Austrian Airlines, Orly-Sud. pour d'autres raisons, les profession-Réservations : 266.34.66 "Des pages Le roman vrai d'un patron pas comme les autres

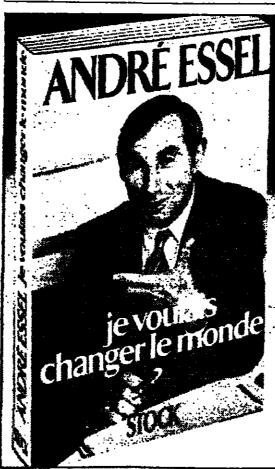

formidables"

Bernard Pivot Apostrophes le 15.11:85

Stock

ું ફેક્કt pour

LES ÉL

ganama anyoyé spécial

Les élections go vent avoir lieu, - emore, au Hon-· · · z un test pour la and an Amerigeget sams doute ... de désigner un personnalités pou-...-présidence), grouveau Congrès \_\_\_nte de plus que - ainsi que les municipalités. La -une électorale n'a - a. ients feldoriand a rumeurs de

quereiles de sous-Etat. Roberto Congrès, qui le Lien se maintenir (em. . . . semaine der-. : ::::::le beureuser les syndicats, iras armées : **des** . - : eté échangés. reante du Congrès em art : Parti liberal (au .r: national (dans reat ajouter, pour maratir . . . . . . . . . . . couleur ...... que les deux

er ers. Eberaux et Libbe divisées en in des présentant des .e Parti libérat Janios Roberto" gan Ostar da la Arellano et José gacas Holle from pour le Parti d'

9.00

Thallan

les is allons entre at la mée demeu

Le State des auteurs de la tentate : . coup d'Etat du -tim 9 septembre - dent certai Sont et l'alte ou réfugiés à l'étranger - doit s'ouvrir à Bangkek 1. - décembre, alors que la tens or persiste entre le pontoir chia et une partie su moins as la hierarchie de

lamet. Denotre domespondant

Bengken - In der était d'abord 327: 35m - ... - Lative désespéå des 🚎 de soldats onel rayé des **ć**⇔:::::: ette un complet 적기의 승규는 그 On s'en aperçut Cour former and ancien pre-45 GL (1 -Tital Kriangksak Serianan, Cen commandant Serm Na Nak-Garage ... The presenceactors officiers et ans chefs syndica-Sergia, de , de etudiants. Les €Decis (u. ique tous incar-क्षेत्र <sub>स्ट</sub>्र 2007-012 T - core, les plus

- sex ont été forde ler e sédition, un de pessiele : ceine de mort (le Mindu 2: ........ La manga: Tes a également but anciens direcas de loation. interdites fin 1984 decre: Ekkaputa - 2: L'un d'eux, PER de .... - cié aperçu en Depuis Ces - Colles le 9 septemane and a cours de ces der-": une importance €que, non

e Cagnotti orassaient des milde bath. 11) sommes qui miles plan services and services are services and services and services and services are services are services and services are services are services and services are service offrzient des

load i calabre était dissabier a celui qu'animait chiclente and the de la Come du petrole. --/o (connue dans - nom de - Mae -Pendant un àbri de toute commandant en chef de . . Arthit Kam-"21 20 jourd'hui en a s octobre). in police a de kilos d'or, ioux. des mil-Cares de luxe, des ti de, propies en banque ( her vides. Le procès de

then cours et la rest déroulée à fun des temeins a charge

de sa déposition Cause des personnaimportance nationale ...

Le seul annuaire **qui donne les caractéristiques** de tous les bâtiments de guerre du monde (6500 répertoriés) ainsi que celles des armes et équipements embarqués.

Aujourd'hui, les toutes demières affaires en boutiques, bureaux, fonds de commerce locaux commerciaux Tous les lundis, dans le journal

"Les Annonces" specialisé depuis 40 ans En Vente Partout 4.00 F et 36 r. Mahe, 76011 PARIS

**EDITIONS MARITIMES** 

& DOUTRE-MER

# **AMÉRIQUES**

#### LES ÉLECTIONS DU 24 NOVEMBRE AU HONDURAS

#### Un test pour la politique de Washington en Amérique centrale

De notre envoyé spécial

Tegucigalpa. - Les élections générales qui doivent avoir lieu, dimanche 24 novembre, au Hon-duras sont d'abord un test pour la politique des Etats-Unis en Amérique centrale. Il s'agit sans doute pour les électeurs de désigner un président (trois personnalités pou-vant aspirer à la vice-présidence). les 132 députés du nouveau Congrès national (soit cinquante de plus que l'actuelle Chambre) ainsi que les membres des 284 municipalités. La très longue campagne électorale u'a pas été exempte d'incidents foklori-ques et truculents, de rumeurs de coups d'Etat, de querelles de sousprésecture. La plus grave a opposé l'actuel ches de l'Etat, Roberto Suazo Cordova, au Congrès, qui le soupçonnait de vouloir se maintenir au pouvoir. Dernier épisode, la semaine der-

nière, de cette bataille heureuse-ment arbitrée par les syndicats, l'Eglise et les forces armées : des coups de revolver ont été échangés, sans mal, dans l'enceinte du Congrès entre députés du Parti libéral (au pouvoir) et du Parti national (dans l'opposition). On peut ajouter, pour compléter le tableau très « couleur locale - de ce scrutin, que les deux principales formations, libéraux et nationaux, sont chacune divisées en plusieurs tendances présentant des candidats à la présidence.

Quatre pour le Parti libéral (Efrain Giron, Carlos Roberto Reina, Oscar Mejia Arellano et José Azcocha Hoyo), trois pour le Parti d'un titre.

national (Fernando Lardizabal Guilbertq, Juan Pablo Urrutia et Rafael Leonardo Callejas, ce dernier en tête des sondages). Deux autres formations sont en lice : le Parti innovation et unité, le PINU, qui présente Enrique Aguilar Paz à la présidence; et la démocratie chrétienne, à la fois influente et minoritaire dans le pays, qui soutient Hernan Corrales Padilla. Neuf prétendants donc pour un seul siège auquel le D' Suazo s'accroche encore, semble-t-il, un peu plus qu'il ne conviendrait.

Mais l'essentiel, au-delà de ces péripéties, est que le Honduras est en train de perdre son image tradi- « respecter la volonté du peuple ».

L'expérience des Honduriens dans l'exercice du suffrage universel est plutôt modeste. Les tévolutions de palais et les coups d'Etat ont été plus nombreux que les élections libres. Cette fois, on leur demande aussi de voter pour trancher les différends au sein des Partis libéral et national : les élections du 24 novembre sont également des « pri-maires ». Plusieurs centaines d'observateurs internationaux sont arrivés à Tegucigalpa pour ce nouvel • exercice démocratique » en Amérique centrale, après ceux, très controverses, du Salvador et du Nicaragua en 1984. Les militaires, chargés de veiller au bon déroulement du scrutin, ont solennellement promis de

Pour la première fois, si tout se passe bien, l'alternance démocratique va fonctionner...

somnolente. Pour la première fois, si tout se passe bien, l'alternance démocratique va fonctionner : un président civil transmettant paisiblement le pouvoir à son successeur, civil, régulièrement élu. En cent soixante et une années d'une indépendance souvent plus formelle que réelle - à l'ombre de la United Fruit ou du gouvernement des Etats-Unis, - le quatre-vingt-troisième gouvernement qui sortira du prochain scrutin pourrait être exemplaire, à plus

Certains estiment que la perspec-tive du procès de « Mae » Chamoy

et les révélations génantes dont il sera, le cas échéant l'occasion,

avaient été l'une des causes de la

tentative de coup d'Etat, certains

des révélations sur leurs pratiques

Les rapports entre le pouvoir civil

et l'armée restent, en effet, délicats.

Issus souvent de milieux ruraux,

ayant relativement peu de contacts

avec l'étranger, la plupart des mili-

taires comprennent mal les étalages

d'opinions divergentes et les que-

relles d'intérêts de la vie publique. Les politiciens leur apparaissent sou-

vent comme des gens qui ajoutent à la confusion au lieu de contribuer à

gouverneur de Bangkok (*le Monde* du 16 novembre), les radios et télé-visions militaires ont déclenché une

vague de critiques acerbes contre les

parlementaires et les politiciens,

accusés · de se quereller entre eux

sans jamais rien saire d'utile. Ces

propos du général Arthit lui valu-

rent une ferme réplique de plusieurs

députés, surtout de ceux du Parti

démocrate, un parti considéré par nombre de militaires comme « ina-

Le tollé fut tel qu'un porte-parole

de l'armée expliqua aussitôt que, en fait, les paroles du commandant en

chef visaient, au contraire, « à ren

forcer la démocratie ». Le général Arthit encourages ses hommes à

saire usage de leur droit de vote, et,

dans certaines casernes, on aurait

même mis en garde la troupe contre

Ouelques jours avant l'élection du

tionnelle de république bananière Et les soldats ont reçu l'ordre cette semaine de délester les civils des armes, blanches ou à feu, qu'ils pourraient encore par habitude avoir conservées sur eux. Le mythe de

#### Une puissante base militaire américaine

L'administration Reagan ne cache pas son intérêt pour une consultation qui devrait, selon elle. renforcer en Amérique centrale le courant · démocratique et proaméricain - Mais les choses sont plus complexes. Le Honduras, depuis trois ans, a été progressive-ment et en partie malgré lui projeté aux premières loges des conflits d'Amérique centrale. Il a été transformé - à l'occasion en tordant un peu le cou à la légalité - en une puissante base militaire nordaméricaine capable de frapper à tout moment aussi bien au Salvador, contre les guérilleros du Front Farabundo-Marti, qu'au Nicaragua, accusé par Washington de menacer la sécurité de ses petits voisins. Spectateurs très réticents au début, les Honduriens sont devenus à leur corps défendant des acteurs à temps

Profondément et par nature paci-fiques, préoccupés par la montée des périls, ils ne peuvent plus ignorer qu'ils sont devenus l'un des enjeux des conflits régionaux. Aussi la politisation croissante de l'opinion hondurienne est-elle très nette. Et le Honduras est un allié moins docile des Etats-Unis qu'il ne paraissait. Significativement, huit des neuf candidats à la présidence ont exprimé leur hostilité à la présence sur le territoire national de bases de la Contra. Cette présence pourtant évidente et prouvée a été et continue d'être niée par le gouvernement du docteur Suazo.

#### Les soucis des militaires

La thèse officielle est qu'il n'y a pas de rebelles nicaraguayens au Honduras. Une thèse contredite par les multiples témoignages de tous ceux qui ont circulé dans les régions frontalières. Seul Oscar Mejia Arellano, candidat du Parti libéral et du docteur Suazo à la présidence, a oublié » le problème brûlant de la Contra pendant sa campagne.

La manière d'aborder les relations avec le Nicaragua sandiniste domine en fait la vie politique du Honduras, le plus pauvre de tous les pays d'Amérique centrale. Et les mili-taires, dont le poids en coulisses reste déterminant, n'échappent pas davantage aux questions que se posent les politiciens et l'homme de la rue. Comment éviter d'être de plus en plus entraîné dans un conflit survie d'une petite nation appauvrie, | ter. )

sous-développée, écrasée par la dette extérieure? Pas étonnant si militaires et civils oscillent, à l'égard de Washington, entre une complaisance morose et de brefs sursauts nationalistes.

Les états d'âme des jeunes officiers honduriens ont coûté son poste de chef des armées au général Alvarez en avril 1984. Le général était un ami de l'ambassadeur des Etatsunis de l'ambassadeur des Etats-Unis, John Negroponte, et un ferme partisan de la manière forte à l'égard du Nicaragua. A la grande surprise de l'ambassadeur – surnommé à l'epoque le vice-roi du Honduras. - les commandants et les capitaines ont « débarqué » le général Alvarez et installé à sa place le général d'aviation. Walter Lopez. Pragmatique, nationaliste, mais conscient des véritables rapports de force, ce dernier est donc devenu le porte-parole du courant « contesta-taire » de l'armée hondurienne. Non sans effets. Pour faire preuve de bonne volonté. Washington a rap-pelé John Negroponte et nommé un ambassadeur moins « actif ». Depuis six mois, des notes très aigres ont été échangées entre le gouvernement américain et les militaires hondu-

Ces derniers ont fait savoir à plusieurs reprises qu'ils souhaitaient une réduction des manœuvres combinées américano-honduriennes. Celles-ci, appelées Grand Pin L II et III, sont en fait devenues permanentes et le Pentagone songe à installer l'école de lutte anti-guérilla de la zone du canal de Panama (maintenant fermée) à Puerto-Castilla, sur la côte Atlantique du Honduras. A l'occasion des exercices Grand Pin, les Etats-Unis ont construit quatre aérodromes capables d'accueillir avions de transport géants C-130, des sites radars, des routes stratégiques et des pièges à chars face à la frontière du Nicaragua. Le -cerveau - du dispositif américain est à Palmerola, à une centaine de kilomètres de Teguci-galpa, Mais les troupes américaines sont aussi à Trujillo, à La Ceiba, à la Mesa et à San-Lorenzo, sur la côte Pacifique.

Le Honduras est bien le «pivot» de la stratégie de Washington en Amérique centrale. La Contra cause également des soucis aux militaires honduriens qui redoutent - en cas de défaite des groupes armés anti-sandinistes – la multiplication d'incidents sur leur territoire. La collaboration > entre armée hondu rienne et groupes de la Contra avait été institutionnalisée par le général Alvarez. A cette époque, déclare Edgar Chamorro, ancien dirigeant de la Contra, les Etats-Unis fournissaient l'argent, le Honduras son ter-ritoire et l'Argentine ses conseillers militaires... -

C'était bien sûr avant l'arrivée au pouvoir à Buenos-Aires de Raul Alfonsin. Les temps aussi ont changé au Honduras, bien que de manière moins radicale et moins rapide. C'est dans la nature du pays. Mais des chargements d'armes et de matériel militaire américains destinés à la Contra ont été saisis par les autorités du Honduras à l'aéroport de Tegucigaipa et certains camps de repli des rebelles antisandinistes, le long de la frontière du Nicaragua, ont été déplacés. Peu de chose sans doute mais des signes de mauvaise humeur dont Washington doit tenir compte.

MARCEL NIEDERGANG.

#### Canada

o Un nouveau ministre des pēches. - Tom Siddon, jusqu'alors ministre des sciences de la province de Colombie-Britannique, a été nommé, mercredi 20 novembre, ministre des pecheries, en remplacement de M. John Fraser, qui avait démissionne le 23 septembre à la redouté et refusé, alors que l'aide suite de la mise en vente de millions américaine est indispensable à la de boîtes de thon avarié. — (Reu-

# **ASIE**

#### Thaïlande

#### Les relations entre le pouvoir civil et l'armée demeurent difficiles

financières.

l'ordre social.

Le procès des auteurs de la tentative de coup d'Etat du 9 septembre – dont certains sont en fuite ou réfugiés à l'étranger - doit s'ouvrir à Bangkok le 4 décembre, alors pouvoir civil et une partie au moins de la hiérarchie de

De notre correspondant

Bangkok. - Ce qui était d'abord apparu comme la tentative désespé-rée d'un petit groupe de soldats conduits par un colonel rayé des cadres s'est révélé être un complot bien plus complexe. On s'en apercut lorsque furent arrêtés un ancien pre mier ministre, le général Kriangksak Chomanan, un ancien commandant suprême, le général Serm Na Nakkhon, plusieurs autres officiers et anciens officiers, des chefs syndica-listes et des dirigeants étudiants. Les suspects furent presque tous incarcérés et, le 25 octobre, les plus importants d'entre eux ont été for-mellement accusés de sédition, un délit passible de la peine de mort (le Monde du 26 octobre).

Un mandat d'arrêt a également été lancé contre deux anciens directeurs de tontines, interdites fin 1984 par décret royal. L'un d'eux, M. Ekkayuth Anchanbutt, disparu depuis des mois, a été aperçu en compagnie des rebelles le 9 septembre. Depuis, il est introuvable. Ces tontines avaient au cours de ces dernières années pris une importance telle que, non sans raison, le ministre des finances s'en était inquiété : certaines cagnottes brassaient des mil-liards de baths (1), sommes qui échappaient à tout contrôle fiscal ou bancaire. Les militaires étaient parmi les plus gros « actionnaires » de ces tontines, qui offraient des taux d'intérêt allant jusqu'à 750 % l'an.

Le fond le plus célèbre était incontestablement celui qu'animait une ancienne employée de la Compagnie nationale du pétrole, M= Chamoy Thipso (comue dans tout le pays sous le nom de • Mae • (maman) Chamoy). Pendant un temps, elle se crut à l'abri de toute enquête. N'était-elle pas protégée par le commandant en chef de l'armée, le général Arthit Kamlang Ek lui-même ? Pourtant, Mae · Chamoy est aujourd hui en prison (le Monde du 8 octobre). Depuis son incarcération, la police a retrouvé des cizaines de kilos d'or, des monceaux de bijoux, des millions de baths en liquide, une vérita-ble flotte de voitures de luxe, des terrains et des comptes en banque mystérieusement vides. Le procès de . Mae - Charnoy est en cours, et la dernière audience s'est déroulée à huis clos, l'un des témoins a charge ayant expliqué que sa déposition allait mettre en cause des personnalités d' - importance nationale -.

le candidat qui n'avait pas les JACQUES BEKAERT. (1) Un bath = 0.3 Fenviron.

# Rien n'est plus mauvais pour un P.D.G. qu'une artère bouchée.

LE METRO, C'EST LE SENS DES AFFAIRES.

# GRAND PRIX DU ROMAN DE L'AGADEN FRANCAISE



ROMAN

ALTES

1. 5. 300



Page 6 - LE MONDE - Vendredi 22 novembre 1985 •••



# Observateur Conservateur

présente

# LES PRÉVISIONS DES PLUS GRANDS ÉCONOMISTES MONDIAUX

Milton FRIEDMAN (U.S.A.) - Hans-Jurgen KRUPP (Allemagne) Lester THUROW (U.S.A.) - Lawrence KLEIN (U.S.A.) Serge-Christian KOLM (France) - Jean DENIZET (France) Raul PREBISCH (Argentine)

> Le déclin européen – Technologie et emploi – Jusqu'où le dollar baissera-t-il? Les déficits américains – La France condamnée à la déflation? L'endettement du tiers-monde, la politique pour en sortir?

en exclusivité, la carte du monde des chances de sortir de la crise

avec la participation d'Alain CHEVALIER un grand dossier dirigé par Georges VALANCE.

# gauche

Daliciens se ren-

consième depuis l'actonomie dans le da nord-ouest de l'ette consultation davantage le cu'en Gairee le cifet figure de le cifet figure de les élections pour 1986, et les

cons # ont sans

pris accusent les

d'effectuer

comple « répéticotes électorales

rocadin

cour côté, semconsider à

consider à

cons

Royaum

secrétaire d'Et pour l'Irlande pour l'Arlande

molesté i Belfast par des.

Denove l'impespondant

receitaire d'Etat

receitaire d'Etat

receitaire du Nord,

receitaire du Nord,

receitaire du Nord,

receitaire du Nord,

receitaire mal
receitaire unio
receitaire confin
receitaire de vio
receit de vio
receitaire depais

receitaire depais

receitaire depais

receitaire depais

alle Martin de arrêté sur les groupe de la groupe de militants du la groupe de la g

te pete a terra. Reing lui-même, du ser au roi. To né de plusieurs sim cars de no. To ne été blessé, les a de la contra retraire pour re-grande de la contra retraire pour re-grande.

Grande-Bre

Lans svision tou

De noire en est faillu de bert ou en est faillu de bert ou en est faillu de bert ou en ent eat dans la ter de en ent la Chambre de plus l' - intrules as locales de télévision de la chambre de se débats contiles as locales de débats contiles as locales de débats contiles as locales de depuis aiors que de puis aiors que depuis aiors que d

destation en trouve finalement service après bien re trouve finalement de point d'y avoir appler à l'epplementaire de larce alor et les des ses délititudes et les eractère souvent du gouvernede les comments de les comm

meniare unes. l'assemblée deuir servi de modèle conticire l'assemblée e monde, conticire l'assemblée à caméras. Des caméras. Des caméras. Des consentations de l'ancien leader con prer hael Foot, ou l'assemblée. L'assemblée conservations de l'assemblée en affirmant pouvaient ser au public ce

leurs



louies langues e français pour étra specialistes du cours individuel organisation de cours dans les entitues de Courseiles, 75017 Paris - Tét.

#### La gauche morcelée dans un fief de l'opposition

De notre correspondant

Madrid. - Les Galiciens se rendent aux urnes le dimanche 24 novembre pour élire leur Parlement régional, le deuxième depuis l'instauration de l'autonomie dans cette région, située au nord-ouest de l'Espagne, en 1981.

Paradoxalement, cette consulta-Paradoxalement, cette consulta-tion semble susciter davantage d'intérêt à Madrid qu'en Galice même. Elle fait en effet figure de primaire » avant les élections genérales prévues pour 1986, et les nationalistes galiciens n'ont sans doute pas tort lorsqu'ils accusent les partis - madrilènes - d'effectuer dans leur région une simple - répétition générale : des joutes électorales prévues pour l'an prochain.

Les Galiciens, de leur côté, semblent d'autant moins motivés par ces élections qu'ils sont loin d'attacher à leur autonomie la même importance que les Basques et les Catalans. L'abstention (53 % des électeurs en 1981!) est d'ailleurs traditionnellement élevée dans cette région rurale et peu politisée, et la manière dont s'est déroulée la campagne électoles motivations des intéressés. Les

attaques personnelles ont dans l'ensemble tenu lieu d'arguments Galice pour tous . . Construire la galice . . En avant la Galice .) n'ont certes pas brillé par leur origi-

La formation conservatrice Alliance populaire s'est, sans conteste, montrée la plus active dans cette région qui constitue l'un de ses fiefs traditionnels : c'est elle qui contrôle depuis 1981 la Xunta, le gouvernement autonome galicien. Originaire lui-même de cette région, le président national de l'Alliance populaire, M. Manuel Fraga, a personnellement mené tambour battant la bataille électorale de sa formation, parcourant quelque six mille kilomètres en trois semaines.

Actuel président de la Xunta, M. Gerardo Fernandez Albor est à nouveau le candidat du parti de M. Fraga. Chirurgien de renom, lié aux secteurs nationalistes modérés, il a une image de modéré qui devrait lui permettre de récupérer une bonne partie de l'électorat centriste qui s'était prononcé en 1981 pour l'Union du Centre démocratique, aujourd'hui disparue. L'Alliance populaire espère de la sorte conquérir cette fois la majorité absolue, un objectif qui paraît toutefois difficile au vu des sondages.

Le Parti socialiste ouvrier espa-gnol (PSOE) présente de son côté comme tête de liste M. Fernando Gonzalez Laxe. Ancien directeur général de la pêche dans l'adminis-tration socialiste à Madrid, il est moins connu de l'électorat local que son principal rival. La Galice est d'ailleurs pour les socialistes une région difficile : c'est elle qui a été le plus touchée par la politique de reconversion de la construction navale menée durant ces deux dernières années par le gouvernement de Madrid (le chômage atteint 35% de la population active à Vigo!). En outre, l'inquiétude y est très vive à la veille de l'adhésion de l'Espagne à la CEE.

Deux formations se disputent à la fois l'électorat centriste et la position-clef de parti-charmère entre l'Alliance populaire et le PSOE. D'une part, le Centre démocratique et social (CDS) de M. Adolfo Suarez et, de l'autre, le nouveau (Parti réformiste démocra-tique (PRD) de M. Miguel Roca, qui entend se constituer sur la base d'une fédération de partis nationalistes modérés. Le PRD, qui connaitra à cette occasion son véritable baptême électoral, sera représenté par la formation « Coalicion galega», et devance le CDS dans les

à nouveau cette consultation sous le signe de la division : au PCE - officiel » de M. Gerardo Iglesias s'oppose en effet désormais le nouveau · Parti communiste révolution-naire · que vient de fonder son prédécesseur, M. Santiago Carrillo. Le PCE devra en outre compter avec ret devia en outre compter avec les nationalistes de gauche de la for-mation • Esquera galega • et ceux, plus radicaux, du • Bloque naciona-lista galego • : une profusion de partis de gauche pour un électorat qui est pourtant l'un des plus conser-vateurs d'Espagne! vateurs d'Espagne!

THIERRY MALINIAK.



#### Affrontements meurtriers entre extrémistes musulmans et policiers

A TRAVERS LE MONDE

Kuala-Lumpur. - Dix-huit personnes ont été tuées et vingtneuf autres blessées, mardi 19 novembre. lors d'affrontements qui se sont produits dans l'Etat de Kedah, dans le nord de la Malaisie, et qui ont opposé des extrémistes musulmans à la police. Selon le ministre de l'intérieur, M. Musa Hitam, les incidents ont éclaté alors qu'un contingent de deux cents policiers tentait de procéder à l'arrestation du dirigeant pro-libyen d'un groupe de musulmans extrémistes et d'une trentaine de ses hommes. Plusieurs centaines de villageois armés de couteaux, de haches et d'armes à feu se seraient alors opposés à l'arrestation, déclenchant l'affrontement. Quatre policiers et quatorze civils ont péri au cours d'une bataille rangée de plusieurs heures. Plus de cent cinquante personnes, y compris des femmes et des enfants, ont été arrêtées. Mercredi, un couvre-feu a été décrété dans le district où ont eu lieu les affrontements. Tous les rassemblements ont été interdits sine die dans les Etats a forte densité musulmane du nord de la péninsule. - (Reuter, UPI, AFP.)

#### POLOGNE

#### Un opposant victime d'une crise cardiaque pendant son procès

Varsovie. - Un juriste polonais proche de l'opposition démo cratique, M. Antoni Lenkiewicz, cinquante ans, a été victime d'une crise cardiaque pendant son procès le mardi 19 novembre à Wro-claw et hospitalisé d'urgence. M. Lenkiewicz était jugé pour « utilisation de la force » contre des policiers et « détérioration de biens publics», en compagnie de son frère Tadeusz et d'un étudiant, M. Bogdan Giermek. Ces deux derniers, qui avaient tenté de s'interposer alors que M. Lenkiewicz était interpellé et brutalisé par des hommes en civil, ont été condamnés à un an et demi de prison ferme et à une forte amende. L'incident s'était produit dans la cour d'une église de Wrocław où M. Lenkiewicz venait de prononcer une conférence sur le maréchal Jozef Pilsudski, principal artisan de la restauration d'un Etat polonais indépendant en 1918. M. Lenkiewicz, qui s'était déjà déclaré souffrant, s'est effondré alors que son procès durait déjà depuis plusieurs heures. Le procès avait été émaillé de nombreux incidents. Des interpellations - en particulier celle d'un professeur de l'école polytechnique - ont été opérées parmi la centaine de personnes qui s'étaient vu refuser l'entrée du tribunel. – (AFP, Reuter, UPL.)

#### **ANGOLA**

#### Luanda disposerait de huit cent dix lanceurs de missiles

Selon le magazina britannique Jane's Defence Weekly (soécialisé dans les questions de défense), huit cent dix postes de tir de siles (du SAM-2 au SAM-8, de fabrication soviétique) sont actuellement déployés dans le Sud angolais. Cette information a été transmise à Jane's par un responsable militaire sud-africain. Elle signifierait, pratiquement, que les militaires angolais (probablement aidés par des conseillers militaires soviétiques et cubains) disposent de plusieurs milliers de missiles pour approvisionner ces lanceurs. Jane's indique qu'un réseau ultra-sophistiqué de radars, capables de suivre les mouvements aériens sur la partie septentrionale de l'Afrique du Sud, a été déployé en Angola et au Mozambique, offrant à ces deux pays de nouvelles capacités d'interception. Indispensables aux missiles, ces systèmes radars serviraient également aux avions de combat. En Angola, ils surveilleraient la moitié nord de la Namibie, notamment les bases aériennes sud-africaines d'Ondangwa et d'Oshakati. Ceux déployés au Mozambique € couvriraient » les bases sériennes d'Hoedspruit, Pietersburg, Pretoria, ainsi que tout le Swaziland, précise Jane's. — (AFP.)

Editions L'HERMÈS

LA RESISTANCE

A LYON

«C'est le récit minutieux, exhaustif

sont déroulés entre le 19 juin 1940 et le

3 septembre 1944» 2 vol.; 1050 p.; ill.; 220 F

des événements qui se

# Royaume-Uni

#### pour l'Irlande du Nord molesté à Belfast par des manifestants unionistes

Le secrétaire d'Etat britannique

De notre correspondant

Londres. - Le secrétaire d'Etat britannique pour l'Irlande du Nord. M. Tom King, a été rudement malmené, le mercredi 20 novembre, à Belfast, par des manifestants unionistes, conduits par le pasteur Pais-ley. M. King a ainsi reçu une confirmation pour le moins « frappante » des sentiments de colère et de violence qui se développent actuellement dans les milieux politiques de la communauté protestante depuis la signature de l'accord angloirlandais la semaine dernière.

IISTES

Alors qu'il se rendait à l'hôtel de ville, M. King a été arrêté sur les marches du bâtiment par un groupe de plusieurs dizaines de militants du Parti unioniste démocratique (DUP), le plus virulent des deux principaux mouvements parlementaires loyalistes de la province. L'accusant d'être un a traître et un « républicain », les manifestants, qui brandissaient l'Union Jack et le drapeau de la province, ont rapidement débordé le service d'ordre. Un collaborateur du secrétaire d'Etat a été jeté à terre et M. King hui-même, saisi au col, a été frappé de plusieurs coups de poing. Il n'a pas été blessé, mais a du battre en retraite pour regagner sa voiture blindée.

retransmises par la télévision, on a pu voir celle de la silhouette imposante de M. lan Paisley, courant dans la rue à la poursuite du véhicule... L'homme d'Eglise et leader du DUP, a ensuite sommé une nouvelle fois la police (en grande majo-rité protestante) de choisir « son camp ..

Entre autres images étonnantes

Cette manifestation annonce des iours difficiles pour l'administration britannique, désormais boycottée au niveau local et parlementaire par les partis unionistes, alors que ces derniers prévoient un rassemblement de masse dans les rues de Belfast pour samedi prochain 23 novembre.

FRANCIS CORNU.

■ Les cor nes suisses de l'IRA - Le tribunal fédéral helvétique a ordonné, mercredi 20 novembre, à la Société de banque suisse de communiquer à Scotland Yard des informations sur les comptes ouverts au nom de l'Armée républicaine irlandaise (IRA). La requête de la police a été formulée dans le cadre de l'affaire de l'enlèvement, en novembre 1983, du directeur d'une chaîne de magasins alimentaires pour lequel une rançon de 5 millions de livres (60 millions de francs) avait été demandée. - (Reuter.)

qui doit être désormais considéré

#### **Grande-Bretagne**

#### La télévision toujours bannie de la Chambre des communes

De notre correspondant

Londres. - Il s'en est failu de douze voix seulement, mais dans la soirée du 20 novembre la Chambre des communes n'en a pas moins repoussé une fois de plus l' · intru-sion · des caméras de télévision dans ses locaux. Ses débats continueront d'être retransmis unique-ment par la radio, alors que depuis le mois de janvier la Chambre des lords a tenté l'expérience, après bien des hésitations, et s'en trouve finalement satisfaite, an point d'y avoir trouvé une raison supplémentaire de se rappeler à l'attention du public et de faire valoir la qualité de ses délibérations et leur caractère souvent très critique à l'égard du gouverne-

Mais les Communes, l'assemblée parlementaire qui a servi de modèle à tant d'autres dans le monde, continue d'être l'une des rares à refuser encore l'épreuve des caméras. Des personnalités des deux bords de l'Assemblée, comme l'ancien leader travailliste, M. Michael Foot, ou l'ancien premier ministre conservateur, M. Edward Heath, out souligné cet anachronisme en affirmant que les Communes ne pouvaient plus longtemps refuser au public ce

comme un droit. Les partis avaient laissé à leurs membres la liberté de voter en conscience sur cette question qui leur est posée depuis près de vingt ans et l'a encore été il y a deux ans. Il ne s'agissait cette fois que de faire un essai, mais l'opposition de M™ Thatcher - qui a changé d'avis à plusieurs reprises ces derniers mois - semble avoir été déterminante. Le premier ministre est d'avis que l'introduction de la télévision risque de perturber le jeu subtil du fonctionnement de l'Assemblée. Elle souhaitait que l'expérience soit limitée aux · grandes occasions - et qu'un contrôle très strict de la réalisation des émissions et de leur - équilibre politique - soit imposé. D'autres ont reconnu plus clairement que la téléision présenterait parfois un bien piètre spectacle, tel celui donné récemment par des membres de l'extrême gauche travailliste quittant leurs bancs pour empêcher un ministre de parler en allant lui déchirer les seuillets de son discours. Ou encore celui, en 1976, de M. Michael Heseltine, aujourd'hui ministre de la défense, s'emparant de la masse d'arme du speaker pour menaces

d'en frapper ses adversaires



 spécialistes du cours individuel organisation de cours dans les entreprises
 Documentation détailée sur simple demande

172, me de Courcelles, 75017 Paris - Tél. 47.63.89.72 et 46.22.45.85

L'HERMÈS 31 r. Pasteur LYON 7 Prix littéraire de la Résistance 1983 23 r. du Départ PARIS 14 

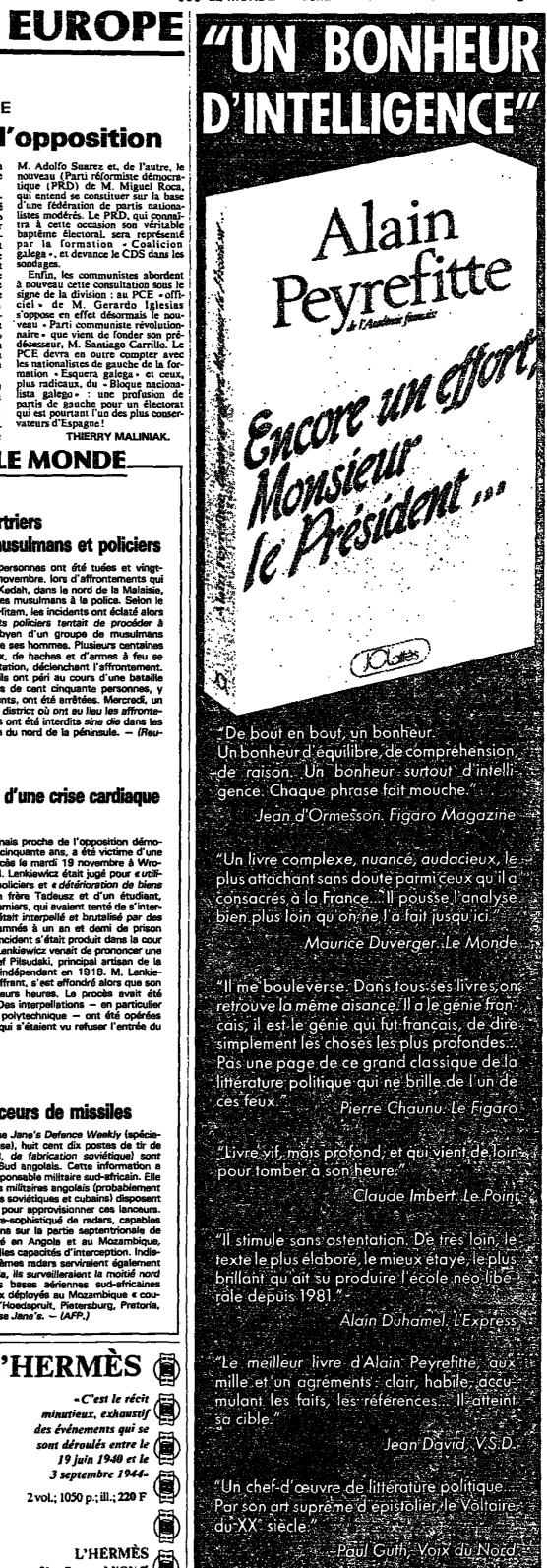

LCLATIS



Page 8 - LE MONDE - Vendredi 22 novembre 1985 •••

# La technologie est une ressource mondiale

# Notre actif est une question de personnes.

A la base de notre entreprise, les gens. Ceux qui créent nos produits et ceux qui s'en servent. Ils ne figurent certes pas à l'actif de notre bilan, mais nous savons qu'ils représentent la plus précieuse de nos ressources.

La technologie au service des gens

La technologie fait désormais tout à fait partie de notre existence. Elle contribue à notre style de vie, elle influence notre vie professionelle et elle améliore la qualité de nos loisirs. Mais pour la contrôler, il faut lui redonner des dimensions humaines. C'est ce que nous cherchons à obtenir. chez

Canon. Qu'ils s'agisse de conception, de fabrication ou de commercialisation, Canon s'assure que la technologie répond aux exigences des utilisateurs.

Il y a dix ans, quand nous avons mis pour la première fois un micropro-

cesseur dans un appareil
photo SLR, nous avons
mis la photographie
professionnelle à
la portée des

microproun appareil nous avons otographie ssionnelle à portée des amateurs. Et récemment, nous avons permis à tout un chacun

de posséder un copieur.

Désormais, la technologie de la cartouche, qui élimine pratiquement les pannes et constitue le principe de nos copieurs individuels,

transforme également le reste du matériel de bureau — des équipements micrographiques aux imprimentes à laser.

La technologie Canon aide également les

gens de manière beaucoup plus inattendue.

Prenez le Canon Communicator. Cet appareil
compact se porte sur soi pour permettre à
ceux qui ont des problèmes de langage ou

aux handicapés moteurs d'imprimer un message sur une bande-papier. Ou encore nos appareils photo rétiniens, dont la sophistication contribue à faciliter l'établissement d'un diagnostic médical précis grâce à des photos extrêmement sensibles de l'œil humain.

Créer une nouvelle industrie en Europe

Les individus Canon et les produits Canon sont aussi internationaux que les marchés qu'ils desservent. Près d'un tiers de nos 30.000 employés n'est pas Japonais. En fait, un sur six est Européen. Et nos dix-sept unités de vente implantées localement offrent un service efficace et personnalisé dans toute la région où elles sont.

Nos plans à long terme ont toujours compris une relation avec nos partenaires étrangers qui toucherait la production aussi bien que les ventes. Depuis 1973, les copieurs Canon NP sont fabriqués à Giessen, en R.F.A. Et à Liffré, en France, nous fabriquons des copieurs individuels depuis 1984. Ces usines ont réussi à tel point que la plupart des copieurs que nous vendons en Europe sont fabriqués en Europe. Nous fabriquons également des machines à écrire électroniques à Liffré.

Une prosperité dont chacun profite

Nos usines de fabrication soutiennent non seulement nos employés mais aussi de nombreuses industries locales, puisque de plus en plus de nos pièces détachées et fournitures viennent de ces industries. Sans parler du secteur tertiaire, de la restauration aux sociétés de transport, ou de nos investisseurs européens qui possèdent 25 pour cent de notre stock.

Mais nous ne nous contentons pas de partager nos bénéfices. Nous investissons également en ressources humaines. Nous formons les revendeurs et les représentants, les techniciens et les cadres. Et dans la foulée, nous échangeons bien davantage et apprenons à nous connaître. Et en fin de compte, c'est peut-être le plus important.

Canon

M. E je la « sag

Tampon (Le Réunion).

Je marathon pour M. Ri
Barre dus parts de Sei
Bu nord de l'île de la Ri
Justic est originare, a rei
Tredi 22 novembre. Ses
Bu sud, avec de no
Bu etapes dans les co
Bu de l'Etang-Saié, i

ment commencée par un la lunion des coopérations la journée s'est est est a nuit tombée, au milities et des chants de bie lunésistible fracheurs d'inférieurs à l'hour comme e tout Résistibut Réunionnais et pas marche sur l'autout Réunionnais et pas marcher sur le

aue conneît l'ile et que ces maires à voului éve conneillant l'ancien phaire de compatitions à de commerciaux, le coût processe l'e archaisme à de commerciaux, le coût proces logements, le chû le absence de partire de sentiment lancinaire audrés », de subir us ame « injustifié avec le ces entiments d'outre-maire » injustifié avec le ces entiments d'outre-maire » (Nous avons bassing », « Nous avons bassing ».

Es hard Vill**ette, dép** 

entite correspondant

- M. Bernard Vii

and Pricronscription

and publique, is

for examination in interest in i

seriale.

La deuxième place, le la deuxième place, le la deuxième place, le la convention mais la grosse seriale de la convention mais la grosse seriale la convention de la convention le la con

La care : 22 démission de M. Vil-

A

APPEL
AUX
FRANÇAIS
DE
ENSIBILITÉ
MMUNISTE

Cet espace vous es Lifert par RCH, l'Hebda des communistes dans la gauche

Canon Inc., Canon Europa N.V., Canon France S.A., Canon France Photo Cinéma S.A.

Ctif

lesim

nnes

AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PERSON

September 1972 5

المعاونة المستوادية

海門を数 かみょ

50 30 ·

THE THE THE

Happing to the second

The state of the s

<u> 26. 35. 35. 5 − 1</u>

1.14.11 dF

Share a first time of

- 1 1**2** 1

galactic and the second

(884) - 104)

医腹部丛皮属

100

50 A 15

فالمتر وتراجع

Le Tampon (La Réunion). -Journée marathon pour M. Raymond Barre qui, perti de Seint-Denis, au nord de l'île de la Réunion dont il est originaire, a rallié, le mercredi 22 novembre, Saint-Pierre, au sud, avec de nom-breuses étapes dans les communes de Saint-Paul, des Avirons, de l'Etang-Saié, de Saint-Joseph et du Tampon.

Sagement commencée par une visite de l'union des coopératives d'éleveurs, la journée s'est ache-vée, à la nuit tombée, au milieu des danses et des chants de bienvenue à l'irrésistible fraîcheur. «Le p'tit Créole » était à l'honneur, celui qui comme « tout Réunionnais vi lasse pas marcha su' ot pied » (« tout Réunionnais na se laisse pas marcher sur les

Les chants et les danses n'ont pourtant pas fait oublier les « difficultés » que connaît l'île et que chacun des maires a voulu évoquar en accueillant l'ancien premier ministre, ce « competitiote » : la sécheresse, l'« archaisme » des circuits commerciaux, le coût prohibitif des logements, le chômage, l'« absence de parité sociale » avec la métropole, et toujours ce sentiment lancinant d'être coubliés », de subir un « amalgame » injustifié avec les autres départements d'outre-mer. de souffra d'un manque de « corsidération ». « Nous avons besoin qu'on pranne parti pour nous », affirmait M. Paul Bénard, le maire

**← Des** mesures sont nécessaires pour que cette lle cesse d'âtre une belle fille en haillons ». poursuivait le maire des Avirons,

Peu enclin à des concessions.

M. Barre, corrigeant le tir quand il le fallait - « Beaucoup de progrès ont été accomplis... Tous les gouvernements ont beaucoup feit pour cette île ». — n'a pas cherché à présenter un programme. ₹ Des programmes, des provous en aurez dans cette période électorale, mais cela ne vous avancera pas d'un pas. Rien n'est plus dangereux que les pros que l'on ne peut pas tenir. Ce qui réussit, c'est ce qui est sérieux et raisonnable. » Il a convié les Réunionnais à participer à l'« effort » de redressement de la France, qui connaît « une situation difficile » à associer leurs efforts à ceux de la métropole, comme cela avait ou être le cas, à l'inverse, en janvier 1980, quand le cyclone Yacinthe avait nécessité l'octroi à la Réunion de 450 millions de francs.

Jamais sans doute l'ancien premier ministre a'avait autant évoqué son action à la tête du gouvernement de 1976 à 1981. Et pas seulement pour marquer son attachement à l'île et l'intérêt qu'il y portait quand il était au pouvoir. A la Réunion, mercredi, il n'était pas simplement un compa triote de retour chez les siens.

allusions à son enfance dans l'île. aux membres de sa familia enterrés dans un cimetière proche, il était, surtout l'ancien premier ministre, celui qui pourrait occuper demain les plus hautes resconsabilités, comme n'ont cessé de la prédire les élus locaux

qui se pressaient à ses côtés sur

les estrades.

Celui aussi qui insistait sur la situation géographique de l'îte en avant-poste » de l'océan Indien : «Ne l'oublisz jemais, il n'y a dans ces mers aucun autre représentant de l'Europe que vous. » Celui encore qui, en dépit du détachement ou'il affiche visà-vis de la politique politicienne, a su prendre le temps d'examiner la situation électorale de l'île avant les législatives et de plaider pour l'union de l'UDF et du RPR au nom de la « sagesse ».

A ce langage, M. Bénard, sénateur (ago, RPR), est resté farouchement hermétique. Il a annoncé, quelques minutes après avoir recu M. Barre dans sa ville, qu'il constituait sa propre liste : « Il faut secouer le cocotier, même si des cocas daivent tamber. » Pourtant, M. Bénard, au milieu des élus UDF et RPR, assistait le soir même à la grande réunion publique organisée à Saint-Pierre, qui a rassemblé quelque cinq mille

CHRISTINE FAUVET-MYCIA.

#### A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

#### Le « oui mais » de la droite et des communistes au droit d'expression des salariés

Les lois Auroux, lors de leur vote en 1982, avaient été accusées de tous les maux. Aujourd'hui, elles sont entrées dans les mœurs, ou presque. La démonstration en a été donnée une fois de blus le mardi 19 novembre à l'Assemblée nationale. Les députés devaient débattre de la nécessité, ou non, de pérenni-ser une de ces fameuses lois, celle sur le droit d'expression des travailleurs, qui, il y a trois ans, n'avait été adoptée que pour une période d'essai allant jusqu'au 31 décembre

Il ne s'est trouvé personne pour souhaiter que l'expérience prenne fin. Tout le monde, au contraire, s'est félicité des conditions dans lesquelles elle s'était déroulée. Avec des nuances, quand même.

Le plus critique a été M. Jacques Brunhes (PC, Hauts-de-Seine). Pour lui, - le bilan est très faible. tout simplement parce que - les lois Auroux sont devenues des chiffons de papier », les droits nouveaux ayant été vidés de leur substance. Pour un communiste la preuve est facile : Si la droite juge acceptable, anjourd'hui, ce qu'elle refusait hier, c'est bien qu'il s'est passé quelque chose qui ne peut être sa conversion à l'intérêt des travailleurs. La clé de l'énigme, c'est que le patronat a réussi à utiliser ces nouveaux droits dans le cadre de . la flexibilisation de la société ».

Les communistes n'iront pas pourtant au bout de leur logique; ils ont approuvé ce texte de pérennisation, sous pretexte que - sa discussion permis son amélioration », alors même que tous leurs amende-

ments avaient été repoussés

La droite, tout aussi embarrassée, a reconnu, par les voix de MM. Etienne Pinte (RPR, Yve-lines) et Jean-Paul Fuchs (UDF, Haut-Rhin), que ses prévisions catastrophiques d'il y a trois ans ne s'étaient pas réalisées. Si, finalement, elle s'est abstenue, c'est que ce texte étend l'obligation de négocier, pour tenter de mettre en œuvre un droit d'expression des salariés, aux entreprises de moins de 200 per-sonnes, y compris celles de moins de 50 salariés si elle disposent d'une section syndicale. L'opposition aurait préféré que seule la possibilité de négocier fût ouverte aux petites et moyennes entreprises.

La position du PS était plus facile, puisqu'il lui suffisait de faire remarquer que, tout s'étant bien passé, il n'y avait pas de raison de ne pas continuer. Mr Ghislaine Tou-tain (PS, Paris), rapporteur de la commission des affaires sociales, espère même que cette pérennisation permettra une « relance » de la mise en œuvre de ce droit d'expression, dont elle a bien dû reconnaître qu'il s'est un - un peu essoussé - ces derniers temps.

#### Retour aux subventions spécifiques pour les petits commerces

La dotation globale d'équipement des communes ne représente, financièrement, pas grand-chose : 2,4 milliards de francs en 1986, alors que les communes dépenseront, pour s'équiper, 55 milliards de francs. Mais c'est un sujet politiquement brûlant, les 36 000 maires de France étant des « grands électeurs ». Aussi

tous avaient-ils salué, en 1982, sa création, qui permettait aux maires d'échapper à la tutelle de l'adminis-tration. Chacun a du convenir, néanmoins, que le mécanisme de cette dotation n'était pas adapté aux petites communes. D'où le projet gouvernemental de créer, pour les communes de moins de 2 000 habi-tants, des subventions spécifiques, réparties par les préfets après avis d'une commission d'élus.

Comme au Sénat, qui a repoussé ce texte le 6 novembre, tous les intervenants à l'Assemblée nationale, le mercredi 20 novembre, ont voulu se montrer les meilleurs défenseurs des élus. M. Dominique Fre-laut (PC, Hauts-de-Seine) a expliqué la non-participation de son groupe au voie par son souhait que soit accru le crédit de l'Etat pour cette DGE. C'était déjà la position de la droite sénatoriale et, donc, de M. Jean-Pierre Soisson, qui s'est plaint aussi, d'un recul de la décen-tralisation et de la complexité du texte, ce qui a amené le RPR et l'UDF à voter contre.

Les socialistes ont pensé que cette réforme vaut mieux que la situation actuelle. Ils ont amélioré le cas des communes touristiques, prévu une situation particulière pour les DOM-TOM, modifié la composition de la commission d'élus, notamment en supprimant la présidence de droit du président du conseil général.

 Mise en valeur de la forêt . chacun s'est l'élicité de l'accord intervenu, en commission mixte paritaire, avec la majorité senatoriale sur ce projet (le Monde daté 12-13 mai, 23-24 juin, 6-7 octobre et 2 novembre). C'est donc à l'unanimité que le texte de la CMP a été approuvé, après qu'eut été adopté un amendement de précision du gouvernement. Ce texte est définitivement voté, puisque le Sénat l'a adopté, dans les mêmes conditions, un peu plus tard dans la soirée.

· Fonds spécial de grands travaux : la cinquième tranche de ce fonds est, elle aussi, définitivement adoptée, les députés l'ayant, après les sénateurs, approuvée (le PC et la droite s'abstenant) le mercredi 20 novembre. Pour récolter 6 milliards de francs, qui devraient per-mettre 16 milliards de travaux, le prix des produits petroliers sera augmenté de 2.5 centimes par litre en décembre 1986.

Th. B.

La discussion budgétaire au sénat

LA COMMISSION **DES FINANCES** S'OPPOSE AUX RECETTES

Le Sénat a commencé, ce jeudi 21 novembre, l'examen du projet de loi de finances pour 1986. La com-mission des finances réunie la veille a débattu de la première partie du budget relative aux recettes. Conformément à la décision des groupes de l'opposition majoritaire au palais du Luxembourg, elle a décidé de donner un avis négatif sur cette partie assorti de cinq amendements propo-sant la suppression d'autant d'articles du projet (la reconduction d'un prélèvement sur les entreprises de production pétrolière; l'actualisation les seuils et la majoration conjoncturelle de l'impôt sur les grandes for-tunes; la taxe intérieure de consomnation sur les produits pétroliers ainsi que sur le gaz naturel et par coordination e de ces suppressions, celle de l'article d'équilibre) .

Le rejet de la première partie auquel la majorité sénatoriale entend aboutir entraîne le nonexamen de la seconde consacrée aux dépenses, ministère par ministère. M. Henri Duffaut, sénateur socialiste du Vaucluse, a présenté lors de la réunion de la commission des finances une motion faisant part de son souhait de voir examiner les fascicules budgétaires. Cette motion a recueilli l'approbation de neuf com-missaires (PS, PC et M. Josy Moide Charente-Maritime), onze votant

De son côté, M= Hélène Luc, ésidente du groupe communiste equel a l'intention de déposer une trentaine d'amendements sur les articles de la première partie du projet de budget - estime que la pro-chaine loi de finances étant une loi de • droite •, la majorité • de droite du Sénat se livre à toute une comédie pour n'avoir pas à se prononcer sur un texte qu'elle auroit pu présenter et défendre elle-même ».

• Le conseil des ministres a nommé M. Robert Bono, inspecteur général de la santé publique et de la population, et M. Gilles Johannet, conseiller référendaire à la Cour des comptes, directeur de l'Etablissement public des invalides de la ma-

#### M. Bernard Villette, député de la Charente, quitte le PS

Angoulême. - M. Bernard Vil-lette, député de la 2º circonscription compensation ne lui a été proposée

Une liste alternative, qui rétablis-sait M. Villette à la deuxième place, a recueilli la majorité dans dix-neuf sections sur les trente-deux que compte la fédération, mais la grosse section d'Angonlème a rétabli la si-tuation et la liste fédérale a obtenu 181 voix contre 248. La convention nationale du PS des 9 et 10 novembre a ratifié ce choix.

La lettre de démission de M. Vil- toire. - (Intérim.)

lette qualifie cette décision de - désobligeante et injuste à l'égard d'un militant sincère et dévoué de longue date , et de politiquement stu-pide . M. Villette avait adhéré au PS en 1974, et se rattachait au courant A (mitterrandiste). Elu conseiller général de Cognac-Nord en 1979, il avait perdu son siège le 10 mars 1985 au profit de M. Hardy, maire de Cognac, RPR.

• L'Office foncier de Nouvelle-Calédonie a été la cible d'un nouvel attentat dans la nuit du 20 au 21 novembre. La villa d'un quartier résidentiel de Nouméa qui abrite provisoirement les services centraux de cet organisme a été incendiée. Du mobilier et de nombreux dossiers sont partis en fumée. Le siège de l'Office avait déjà été l'objet d'un attentat à l'explosif quelques jours avant les élections régionales du 29 septembre dernier sur le terri-

#### Selon la SOFRES

#### L'ÉCART SE CREUSE EN FAVEUR DE LA DROITE

Si les élections législatives avaient lieu maintenant, la gauche recueille-rait 36 % des suffrages, et l'opposi-tion de droite, avec le Front national, 60%. C'est ce qu'indique le dernier sondage de la SOFRES sur les intentions de vote des Français, réalisé du 7 au 13 novembre auprès d'un échantillon représentatif de mille personnes et publié par le Fi-

garo. Lors de la précédente enquête de la SOFRES, le rapport gauche-droite s'établissait à 38 %-59 %.

A gauche, le PC, crédité de 10% des intentions de vote, et le PSU et l'extrême gauche (2%) restent sta-bles tandis que le PS (22%) et le MRG (2%) perdent chacun un Dans l'opposition de droite, le Front national (9%) gagne 0,5 point et les divers droite (8%) 2,5 points. Le RPR et l'UDF, en revanche, accusent une baisse de deux points : crédités de 45% des intentions de vote en octobre, ils recueillent ce mois-ci 43 % des suffrages.

#### **CUMUL DES MANDATS** Les députés socialistes durcissent

#### le projet du gouvernement La commission des lois de députés UDF, qui en général sont

l'Assemblée nationale a approuvé, le mercredi 20 novembre, le rapport de M. Jean-Pierre Worms (PS Saoneet-Loire) sur le cumul des mandats. Les socialistes ont durci le dispositif proposé par le gouvernement.

Un amendement de l'UDF qui élevait de 9 000 à 30 000 habitants la population des villes dont le mandat de maire est compris dans la liste limitative des fonctions électives que ne pourra cumuler un homme politique a été repoussé. En revanche, la majorité a assimilé aux Marseille (ceux de Paris étant déjà pris en compte par le projet gouver-nemental). Cette nouvelle disposi-tion ne concernerait que M. Jean-Claude Gaudin, président du groupe UDF au Palais-Bourbon. Cette initiative a renforcé la grogne des

favorables à ce projet, à condition de pouvoir l'assouplir. Or cela leur a

M. Worms a clairement expliqué la raison de ce refus, en déclarant au terme de la réunion : - Pour aboutir au vote de ce projet, je souhaite de son acceptation par la majorité sénatoriale, sans que soit remis en cause l'axe du dispositif : la limitation à deux mandats par élu. .

La commission des lois a aussi précisé les conditions d'application de cette future législation. Elle n'entrerait en vigueur qu'au lende-main des élections de mars prochain. Dès mars 1986, les députés seront concernés, les autres hommes politi-ques n'étant obligés de renoncer à certains mandats qu'au fur et à mesure des échéances électorales Ainsi, d'après M. Worms, ce n'est qu'en 1989 que sera totalement respectée par tous les élus l'interdiction du cumul de plus de deux mandats.

#### De notre correspondant

de la Charente, a rendu publique, le mardi 19 novembre, sa lettre de dé-mission du PS. Il revendiquait la deuxième place sur la liste socialiste pour les élections législatives, der-rière M. Jean-Michel Boucheron, également député sortant, maire d'Angoulème. La fédération de la Charente lui a préféré M. Gérôme cgaiement depute sortant, maire d'Angoulème. La fédération de la Charente lui a préféré M. Gérôme Lambert, vingt-huit ans, assistant du parti et petit-neveu de M. Mitterand M. Villette affirme qu'aucune compensation ne lui a ses manufactures de l'union de l'opposition aux prochaines législatives.

1.-P. D. ni sur la liste régionale.

=(Publicité)=

# A GAUCHE TOUS

**FRANÇAIS** SENSIBILITÉ **COMMUNISTE** 

> Cet espace yous est offert par RCH, l'Hebdo des communistes dans la gauche

en 1981, se poursuive et s'approfondisse. lisme, l'expression des aspirations du dans leur camp, celui de la gauche.

et la droite sur l'avenir du pays, notre mène plus ce combat. L'intervention des marxistes dans la lutte des classes constipréoccupation primordiale d'anciens mili- travailleurs de sensibilité communiste aux tuent une contribution irremplaçable à tants ou sympathisants du PCF est de favo- côtés du PS est nécessaire pour que la gau- l'action de la gauche. Nous appelons toutes riser le rassemblement de toutes les forces che continue à gouverner. Les meilleures celles et tous ceux qui partagent ces préocpopulaires et de contribuer à ce que le pro- traditions de la culture communiste telles cupations à faire en sorte que l'ensemble cessus de transformation sociale, entamé que la mise en cause radicale du capita- des travailleurs et des démocrates restent

1. Marius Armando - 2. Léon Bataille - 3. Gérard Belloin - 4. Henri Bertholet - 5. David Bloch - 6. Jean-Paul Bossavit - 7. Serge Briand - 8. Jean Brugie - 9. René Buhl - 10. Pierre Cappanera - 11. Jean Ceyssat - 12. Huguette Chaban - 13. Gisèle Charlot - 14. Michel Charlot - 15. Didier Chartier - 18. Anita Chicard - 17. Gérard Chouchan - 18. Jacques Cloarec - 19. Charles Cocu - 20. Pierre Coirier - 21. Daniel Cohen - 22. Jean-Louis Cohen - 23. William Cohen - 24. Lucien Curzi - 25. Claude Dalibert - 26. Eric Dautriat - 27. Simone Debazac - 28. Monique Dechaud-Ferbus - 29. Monique De Dominicis - 30. Louis De Giorgi - 31. Philippe Depondt - 32. Claude Detraz - 33. Michel Disez - 34. Josiane Dubbois - 35. Elisabeth Duche - 36. Tony Duche - 37. Patrick Dumond - 38. Robert Dumont - 39. Jeanine Echard - 40. Sylvie Elissaber - 41. Jean Ellenstein - 42. Saques Foulon - 43. Gaby Evieux - 44. Roger Fajnzylberg - 45. Henri Fiszbin - 46. Jean-Claude Fondras - 47. Michel Forestier - 48. Jacques Foulon - 49. Jean Fraysse - 50. Michel Gauthey - 51. Bernard Gibaud - 52. Christiane Gilles - 53. Eugène Guillevic - 54. Georges Heckli - 55. Daniel Herrero - 56. François Hincker - 57. Michel Jorand - 58. Eddy Kenig - 59. Yann Kerbi-Riou - 60. Gaston Kotzki - 61. Didler Labussiere - 62. Jeanine Lachaud - 63. Serge Lachaud - 64. Guy Lacour - 65. Guy Laloinie - 66. Robert Lamblin - 67. Henri Lanta - 68. Christian Laroche - 69. Gérard Le Bourhis - 70. Jacques Lecazoulat - 71. Jacques Le Moal - 72. Alain Leterrier - 73. Marianne Lhuillier - 74. Lise London - 75. Artur London - 76. Geneviève Loree - 77. Chamal Macoud - 78. José Marco - 79. Madeleine Marechal - 80. Jean-Claude Marechal - 81. Bernard Martin - 82. Didier Martz - 83. Jean Massoni - 84. Roland Menard - 85. 79. Madeleine MARECHAL - 80. Jean-Claude MARECHAL - 81. Bernard MARTIN - 82. Didier MARTZ - 83. Jean MASSONI - 84. Roland MENARD - 85. Jean MEUNIER - 86. Jacky MONTEILLARD - 87. Jean-Louis MOYNOT - 88. Claude NACHIN - 89. Louis NERET - 98. André OUZOULIAS - 91. Laurence PERANI - 92. Jean PERRAULT - 93. Marie-Reine PERRAULT - 94. André PICCIOLA - 95. Viviane PICCIOLA - 96. Claude POLAK - 97. Jean-Claude PRA-DEILLES - 98, Louisette PRIESTER - 99, Louis REGULIER - 108, Jean-Marc RENNES - 101, Frédéric RICOL - 102, Christian ROBINET - 103, Philippe ROBRIEUX - 104, Jean RONY - 105, Ario SERACCHIOLI - 106, Antoine SPIRE - 107, Paul SUANEZ - 108, Gérard TASSO - 109, Anne TILLAY - 110, Françoise VAN DE CASTEELE - 111, Madeleine VERET - 112, Maria VIGNES - 113, Sylvain VUE - 114, Raymond ZABETH.

> JOIGNEZ-VOUS A CET APPEL, APPORTEZ VOTRE SOUTIEN FINANCIER correspondance et versements à **EDDY KENIG** 19, rue Béranger 75003 Paris

#### **PREMIER MELTING - POTES DIMANCHE 24 de 11 à 20 H**

(Théâtre de l'Athénée - Square Louis Jouvet 9è Métro Opéra)

La société française, les réalités de l'immigration face aux fantasmes et aux violences racistes: la pote-génération débat avec des écrivains, journalistes, scientifiques, syndicalistes, élus locaux ...

#### PROGRAMME

11h - 11h 15 11 h 15 - 12h 45

14h15 - 15h

Hariem Désir

Identité française : différences ou assimilation?

PARTICIPANTS:

- Mohamed Arkoun (Professeur à Paris III Sorbonne Directeur de l'institut des Etudes arabes et islamiques)

- Pierre Bourdieu (Professeur au Collège de France) - André Miquel (Professeur au Collège de France)

- Sami Nair (Professeur d'université - Membre du comité de direction des Temps Modernes) - Jean-Louis Schlegel (Directeur de la revue Projet)

- Paul Thibaud (Directeur de la revue Esprit) - Jean François Troglic (Secrétaire nationale CFDT) - Jean Pierre Vernant (Professeur Honoraire au

13h - 14h Médias et Racisme

La liste des participants sera communiquée ultérieurement

Science et Racisme

Collège de France)

PARTICIPANTS:

~ Albert Jacquard (Généticien - Institut National des Etudes démographiques)

- Jacques Alain Miller (Psychanalyste)

- Alexandre Minkowsky (Professeur à la Faculté de Médecine )

L'Appel de Stockolm 15h 15 - 16h

PARTICIPANTS:

- Michel Butel

- Harlem Désir - Marguerite Duras

- Marek Halter - Bernard Henri Lévy

**PARTICIPANTS** 

Cheik Abbas (Recteur de la Grande Mosquée de

- Père André Coste (Secrétaire de la Commission

épiscopale pour les migrants) - Jacques Galtier (Pasteur de l'Eglise Réformée de

France - Président de la fédération protestante de France

- Le Grand Rabbin Goldman

17h 15 - 18h Générosité là-bas, racisme ici PARTICIPANTS

- Docteur Ba Thien

- Docteur Serge Chalons

- Bertrand Gallet (Prix Albert Londres 1984) André Glucksmann

Docteur Bernard Kouchner

- Docteur Jacques Lebas

18h 15 - 19h 30 Les banlieues : comment coexister? **PARTICIPANTS** 

- Jean Claude Barbaran (Secrétaire général du

François Geindre (Maire d'Hérouville St Clair

Calvados - Président de la Commission nationale pour le Développement social des quartiers)

- Claire Etcherelly (Ecrivain) - Hadid Jazouli (attaché de recherche au centre

d'Analyse et d'Intervention sociologique - EHESS - Nacer Kettane (Président de Radio Beur)

- Michel Neyrneuf (Professeur, Président de Paris Goutte d'Or)

L'Appel des intellectuels

19h 45

19h 30

Harlem Désir : Rendez - vous au 7 Décembre 1985

et en plus des interventions de témoins du racisme ordinaire; Mourad Bourboune; Assad Diebaa; P. Pyamootoo, Président de l'association des mauritiens de Strasbourg ainsi que Michel Giraud et bien d'autres amis de la pote-génération...

ENTREE LIBRE

# **SOS RACISME** TOUCHE PAS A MON POTE **TOUCHE PAS A LA VERITE**

## POLITIQUE

#### Le communiqué du conseil des ministres

Le conseil des ministres s'est ce but, les mesures suivantes ont été rémi, le mercredi 20 novembre, au palais de l'Elysée, sous la présidence de M. François Mitterrand. Au terme des travaux, un communiqué a été diffusé. En voici les pricipeux extraits :

• TEMPS DE TRAVAIL (Voir le Monde du 21 novem

EXTRADITION (Voir le Monde du 19 Novem-

LÉGISLATION SOCIALE

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement, a présenté au conseil des ministres un projet de loi portant aménagements et simplifications de la législation sociale. Une disposition de ce texte a pour objet de renforcer la lutte coutre la series en sociale. toxicomanie en facilitant et en accéérant les poursuites contre les petits revendeurs de drogue.

Les autres dispositions du texte visent notamment à améliorer le régime de protection sociale des artistes-auteurs ; à simplifier les modalités de calcul des cotisations sociales afin de favoriser le dévelop ement du travail à temps particl ; à généraliser l'octroi de la carte fami-liale de priorité; à instituer un congé de représentation pour les res-ponsables d'associations familiales.

Enfia, le projet de loi porte ratifi-cation de la partie législative du code de la Sécurité sociale.

#### JURIDICTIONS COMMERCIALES

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté au conseil des ministres un projet de loi relatif aux juridictions commerciales et aux modes d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'indus-trie. Ce projet (...) est le complé-ment des réformes intervenues en matière de droit des entreprises en difficulté. Ses dispositions portent sur le régime d'élection des juges consulaires, les modalités d'exercice de leur mandat et la discipline qui leur est applicable.

#### DÉCONCENTRATION

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a présenté au conseil des ministres une communication sur le bilan et les perspectives de la politique de déconcentra-tion (...). Il est apparu nécessaire de

#### 1) Dans le domaine de l'action

- les comités régionaux des

aides, présidés par les commissaires de la République, seront généralisés et prendront le titre de comités régionaux d'animation économique; regionant d'animaine economique,

— le rôle du représentant de
l'Etat auprès des délégations régionales de l'Agence nationale pour la
valorisation de la recherche
(ANVAR) et de l'Agence française
pour la maîtrise de l'énergie
(AFME) sera renforcé sans qu'il en

sulte un ralentissement des procé-

 Pour la gestion des crédits ablics: - des mesures ont déjà été prises ou sont en cours de discussion au Parlement en vue de confier aux Pariement en vue de comier aux commissaires de la République une plus grande responsabilité dans la gestion des crédits d'aide à l'emploi, dans la répartition des crédits de la dotation globale d'équipement et dans le contrôle des caisses de Sécutifé sociale.

rité sociale; - dans la même perspective, la déconcentration des crédits relatifs aux contrats de plan sera étendue au commerce extérieur et les conditions d'utilisation des crédits inscrits dans les différents fonds d'intervention seront réexaminées

Dans le domaine de l'organtion administrative :

- les commissaires de la République recevront une compétence de droit commun pour représenter l'Etat dans les recours dirigés contre leurs décisions ou celles des chefs de service placés sous leur autorité;

- la gestion du domaine de l'Etat

- une réflexion sera menée pour examiner dans quelles conditions le développement des moyens modernes de communication peut faciliter l'exercice du pouvoir de coordination et de direction des services confié aux commissaires de la

 NOUVELLE-CALÉDONEE (Voir le Monde du 15 novem-

#### COOPÉRATION

**AVEC LE PACIFIQUE SUD** Le ministre de la recherche et de technologie a présenté au conseil des ministres une communication sur les perspectives de la coopéra-tion scientifique civile avec les pays donner à la politique de déconcen-tration une impulsion nouvelle. Dans du Pacifique sud, pour mettre en œuvre les décisions amoncées par le

président de la République à son retour de Mururoa le 15 septembre. A court terme, cinq actions seront menées pour renforcer notre position dans cette zone : développer l'envoi de boursiers et chercheurs français en mission; augmenter le nombre de stagiaires des pays rive-rains associés à nos travaux ; former dans nos centres des volontaires da service national actif qui serviront ensuite d'experts mis à disposition des pays de la zone; intensifier la confrontation des résultats des recherches entre scientifiques des pays concernés; lancer un plan de modernisation de la flotte océanolo-

 A moyen terme et en concerta-tion avec les Etats de la région, un plan d'ensemble sera proposé; il s'appuiera, notamment, sur nos connaissances de la médecine et de l'agronomie tropicale, de l'exploita-tion de l'océan, de la télédétection et des énergies renouvelables.

3) Notre coopération scientifique et technique avec l'Australie sera affermie par un effort accru dans les domaines à fortes retombées industrielles, notamment l'espace, les télécommunications, la recherche géologique et minière, et par l'engagement ou le renforcement de pro-grammes d'intérêt commun, concernant, en particulier, l'océanographie et la météorologie.

 SECTORISATION
 PSYCHIATRIQUE (Lire page 14.)

ATTRIBUTIONS

MINISTERIELLES (Voir le Monde des 17.

• LOGEMENT **DES FONCTIONNAIRES** 

DANS LES TOM Le ministre de l'économie, des finances et du budget a présenté au conseil des ministres un projet de décret modifiant la réglementation du logement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat dans les territoires d'outre-mer. Ce décet fixe les conditions et les limites dans lesquelles les intéressés peuvent bénéfi-cier du remboursement du loyer qu'ils acquittent lorsque leur admi-nistration n'assure pas leur loge-

#### DISSOLUTION D'UN CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil des ministres a prononce, sur proposition du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, la dissolution du conseil municipal de la commune de Saint-Martin-d'Ecublei (Orne).

#### Le mouvement préfectoral

#### rice Theys

M. Maurice Theys, préfet, commissaire de la République du Val-de-Marne, est nommé commissaire de la République de la région Franche-Comté, commissaire de la République de Doubsen, en rempla-cement de M. Jean Amet, nommé préfet hors cadre.

IN6 le 26 décembre 1924 à Wattreloa, M. Maurice Theya, ancien élève de l'ENA, a notamment été chef de cabinet du préfet de Tiemcen (février 1957), sous-préfet de Benisaf (décembre 1958), secrétaire général de l'Yonne (septembre 1959), sous-préfet de Castelsarrasin (mai 1962), secrétaire général de l'Orien (mai 1962), secrétaire général de l'Orien (mai 1962). telsarrasin (mai 1962), secrétaire général de l'Oise (mars 1963). Il a été chargé de mission au cabinet de M. Jean Chamant, ministre des transports de novembre 1967 à juin 1969, et conseiller technique au cabinet de M. Jean Bailly, secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances (juin 1969-avril 1972). Secrétaire général de la Côte-d'Or en mars 1972, préfet du Lot en septembre 1975, de la Charente-Maritime en avril 1978, il était commissaire de la République du Val-de-Marne depuis novembre 1981.]

#### EURE: M. Georges Peyronne

M. Georges Peyronne, commis-saire de la République, délégué pour la police dans le Rhône, est nommé commissaire de la République de l'Eure en remplacement de M. Henri Coury, nommé commis-saire de la République du Loir-et-

Cher.

(Né le 21 aptembre 1935 à Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne), ancien élève de l'ENA, M. Peyronne administrateur civil à la direction générale de la fooction publique, devient, en 1975, secrétaire général du Gers, puis sous-préfet de Brignoles, secrétaire général de l'Ain, chargé de mission auprès du préfet de la région Champagne-Ardenne. Nommé en parvier 1922, sous-préfet adjoint de Dunkerque, il était dépuis juillet 1984 commissaire de la République délégué pour la police dans le Rhône.]

#### HAUTE-LOIRE : M. Bernard Augustin

M. Bernard Augustin, sous-préfet bors classe hors cadre, est nommé commissaire de la République de la Haute-Loire en remplacement de M. Michel Lajus, nommé préfet

hors cadre.

[Né le 3 juia 1932 à Jonzae (Charent-Maritime), licencié en droit, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, M. Augustin a été membre de divers cabinets ministériels, aux côtés de secrétaires d'État UDR, de MM. Nangesser et Comiti, puis conseiler du directeur général de l'énergie et des matières prémières (août 1978), responsable de la mission nationale pour la valorisation et la distribution de chaptur (avril 1980). Il est deouis novemeur (avril 1980). Il est deouis novemeur (avril 1980). leur (avril 1980). Il est depuis novembre 1980, secrétaire général du comité interministériel de la sécurité sucléaire.]

#### FRANCHE-COMTE: M. Man- JURA: M. Roland Hodel

M. Roland Hodel, inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation de la Nièvre, est nommé commissaire de la République du Jura en remplacement de M. Alain Bidou, nommé, le 9 octobre deraier, directeur de l'administration territoriale et des affaires politiques au ministère de

l'intérieur.

[Né le 4 septembre 1943 à Guebwiller (Haut-Rhin), M. Roland Hodel est professeur certilié dans un CES de 1967 à 1970, professeur agrégé dans un lycée de 1970 à 1973, censeur, puis proviseur de lycées techniques, à Mulhouse, de 1973 à 1977. Il devient inspecteur d'académie adjoint auprès de l'inspecteur d'académie de Bobigny en décembre 1977, directeur des services départementaux de l'éducation de la Nièvre en octobre 1979. En juin 1984, il est nommé président du conseil d'administration du centre de formation technologique des travailleurs de l'automobile, gique des travailleurs de l'automobile, dont la création avait été annoncée par M. Pierre Bérégovoy, alors ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, maire de Nevers au mois de mai LOIR-ET-CHER : M. Henri

Coury

M. Henri Coury, commissaire de la
République de l'Eure, est nommé commissaire de la République du Loir-etCher, en remplacement de M. Jean
Poyer, nommé préfet hors cadre.

[Né le 26 mara 1928 à Montluçon
(Allier), M. Coury est licencié en philosophie, diplômé d'études supérieures
d'histoire et ancien élève de l'ENA.
Successivement administrateur civil au
ministère de l'intérieur en 1957, souspréfet d'Ussel en 1959, chargé de mission an cabinet du général de Gaulle,
président de la République (le 1º octobre 1959), il est nommé sous-préfet hors
cadre en 1961, puis préfet de la Hantecadre en 1961, puis préfet de la Hante-Savoie (1968), de la Charente-Maritime (1972), avant d'être nommé hous cadre en 1978. Nommé préfet de la Saôme et Loire en 1979, il était commissaire de la République de l'Eure depuis le 5 soût 1981.]

VAL-DE-MARNE : M. Henri

M. Henri Rouanet, préfet bors cadre, a été nommé commissaire de la République du Val-de-Marne, en ramplacement de M. Maurice Theys, nommé commissaire de la République de la Franche-Comté et du Doubs.

du Doubs.

[Né le 24 janvier 1933 à Vincennes, M. Henri Rouanet occupe de 1956 à 1960 les fonctions de chef de cabinet des préfets d'Euro-et-Loir, de l'Orne et de l'Aube. En 1962, il est nommé sons-préfet de Saint-Menchould, l'année suivante de Saint-Jean-de-Maurienne et, en 1968, socrétaire général de la Savoie. En septembre 1971, il devient le chef de cabinet du préfet de Paris et, en novembre de la même année, directeur du cabinet du préfet de la région Alsace. Sous-préfet de Brive en avril 1974, préfet de l'Ardèche en avril 1977, il est nommé hors cadre en juin 1980 et devient directeur du cabinet directeur de cabinet de M. Jac-

ques Barrot, ministre de la santé et de la sécurité sociale. Préfet du Lot en juil-let 1981, directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur en juin 1982, il était en position hors cadre depuis octobre 1985.]

#### POLICE DU RHONE : M. Alain Jezequel

M. Alain Jezequel, commissaire adjoint de la République à Bayonne, est nommé commissaire de la République, délégué pour la police dans le Rhône, en remplacement de M. Georges Peyronne, nommé commissaire de la République de l'Eure. [Né le 15 mars 1937 à Lézardrieux (Côtes-du-Nord), diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, M. Jezed'études politiques de Paris, M. Jeze-quel, après avoir occupé divers postes de chef de cabinet de préfet puis de sous-préfet, a été secrétaire général de l'Aube (novembre 1974), sous-préfet d'Albertville (décembre 1975); secré-taire général des Pyrénées-Atlantiques (septembre 1979). Il avait été nomné sous-préfet bors classe le le décembre 1981 et était devenu en décembre 1982 commissaire-adjoint de la Républiqe à Bayonne.]

M. Jean-Paul Proust, direc-teur du cabinet du commissaire de la République d'He-de-France.

M. Jean-Paul Proust, préfet horsca-dre, est nommé directeur du cabinet du commissaire de la République de la région Ile-de-France, commissaire de la République de Paris, en rem-placement de M. Jean Le Coz.

placement de M. Jean Le Coz, admis à la retraite.

[Né le 3 mars 1940 à Vaas (Sarthe), ancien élève de l'ENA. M. Jean-Paul Proust, administrateur civil affecté au ministère de l'intérieur, est détaché en octobre 1967, en qualité de sous-préfet, comme directeur du cabinet du préfet du Vai-croise. Nommé sous-préfet en avril 1972, il devient adjoint au directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, puis, en avril 1974, secrétaire général de la Réunion. Directeur du cabinet du directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur, en août 1975, sous-préfet de Lorient en mai 1977, il est nommé, en février 1982, directeur des pêches maritimes et des cultures marines au ministère de la mer. En juin 1985, nommé préfet hors cadre, il est chargé de la préprélet hors cadre, il est chargé de la pré-paration des programmes intégrés médi-terranéens auprès de M. Gaston Def-ferre, ministre d'Etat, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire.]

• M. Mathieu, secrétaire général pour l'administration de la police de Paris. - M. Michel Mathieu, sous-préfet hors classe, secrétaire général de l'Isère, est nommé secrétaire général pour l'administration de la police de Paris, en remplacement de M. Georges Frany.

M. Vanzelle, préfet borscadre. -M. Michel Vauzelle, porte-parole de la présidence de la République, avo cat de profession, est nommé préfet

#### **Emprisonne**

Turenge - devalent or fois devant in Haute Co rendrate 22 novembre. Compte logs beraire avec la Nouvelleson so sit être comm dans la s Les deux agents de la 1 malica :: Alain Mafart et le cap que freur étaient passibles de comir à perpétuité, mais, se judiculres néo-zélandais, leur per judiculres neo-zélandais, leur per judiculres néo-zélandais, leur per judiculres néo-zélandais n deples cuatorze ans d'emprison Las de l'audience du 4 grafent recepté de plaider « con courcissant du même coup, la pre

ee con-e eux. En contrepartie,

giand se avait consenti à me

Turenge - ont use peti A residence pas languir trop lon ten les gedies néc ter is is de doivent à un estat pas cux les poseur mais une anonyme ( mis et aute troisième équipe. La met car personne ne s serve de la révéler l'identité d 

comme de man et a qui il promettait le geste de stemeuse, parce que à l ses autres cavoyés spé DGSE, cette troisièm 74- joué au Petit Poucet note ni aucune preuve de which has and his puletre décou

tentième équipe existe namet des et bien, malgré les de certains militaires, - : : : : : récemment, pour gut as the une nouvelle tentative cont certains jourcan a fait l'écho. alarde la tete froide, à pr tas etc. e lure dans ic dédaie des a contre-versions est ered ale e succer intendam Allan falore in a ser factor les faits seulenorth to be a la lettre par les amine i incueteurs, dent il condonna de ruenterches, cette consimention de la partico néo-zélandaise secondate due les «Turenge» transfer as poseurs de bomber. L'eraserta a du ainsi reconnentre

factorial file revembre, ne per-nerge revembre, ne perdaeir. . . . . celui qui à america i mer de suppe and the and the recilement place Des exécutants iffine unice neo-zelandaise, dant le samme mont pu être éta-bles de Me Gerald Cum et Camer Soulez-**Larivière est** mons a ..... exploite alors les ressource. de se procédure néo-Mandania -- d'aveir su tirer parti de l'extrance de cette troisième

Vice :- the same equipe donc. Cas que le gouverteneni est sorti sans trop. On discuters sais in de ce un assi dit en tête à tête

#### « Cherchor (bé

QUATRE MO

t La carit homme ? Nous le perdrons dans quelques mais », ironise un connaire de la Direction par erele de la sécurité exterious (DGSE) à propos de son refere de apropue l'appendit de l'appendit d à celui de directeur général » — son inne difficiel — des services secrets hencais. Dans qualques mos est-è-dire après les élecions de mers 1986, prophétise ce mama ion connaire du renseignement Cul donne l'opposition actuelle Segnante et qui traite de toher intermaire a le quatrième directe de la DIGSE

difecteur général de la DGSE depuis 55 Pourtant depuis le 25 septem-bre dermant des de sa désignation, le nément général moot n'a pas chômé, name till ma pas réussi à « verrouller 3 Comme il l'a dit luimeme 3300 service autant qu'il l'a Souhaita Actif comme un lucion Qui eura: Tonté et descendu tous es étages de la c boîte », du haut en bet lusqu'à ses abysses, pour en dietser l'inventaire avant lange-rightsge, le général imbot On Sayon Gue le géneral Minus Compté de le temps lui est logice de le temps lui est luigne de le compté de le compté de la lies sur sometime reorganise Billes Davure, ses fonctionou militaires, ont Pos de Carence à faire le gros log devant le tempéte qui gronde. En Tout Cas, le genéral Imbox n'atiend Des Egir comme un a chef nighting per agir comme un a com-bureque, done l'un a participé à la drectura, done l'un a participé à la

the mesure a ses depens, avec a description desdites a cellules a. The Center pas moins que, dence l'ensemble de la DGSE, on hend de con qui s'essouffiera le \*\*Source 3 of the second of the contract of the second of tomatater Que la DGSE est courtu- VI

#### L'AFFAIRE GREENPEACE

#### Emprisonnement ou expulsion pour les «Turenge»?

Les «Turenge» devaient comparaître une ouvelle fois devant la Haute Cour d'Anckland vendredi 22 novembre. Compte tenn du déca-lage horaire avec la Nouvelle-Zélande, leur sort devait être comm dans la mit de jeudi à vendredi. Les deux agents de la DGSE, le commandant Alain Mafart et le capitaine Dominique Prieur, étaient passibles de la réclusion crimmelle à perpétuité, mais, selon les usages judiciaires néo-zélandais, leur peine ne doit pas démandant une de la commandant de la commandant

Lors de l'audience du 4 novembre, ils LORS de l'audience du 4 novembre, ins avaient accepté de plaider « compables » l'ac-courciseant, du même comp, la procédure enga-gée coutre eux. En contrepartie, la justice néo-zélandaise avait consenti à ne plus retenir contre eux que le crime d'homicide involon-taire au lieu de ceiui de meurtre, qui leur aurait valu une peine beancoup plus sévère. En consé-quence, les autorités néo-zélandaises ne les considèrent plus que comme complices de l'attentat contre le navire-amiral de Greenpeace qui, le 10 juillet dans le port d'Auckland, coûts la vie à un photographe.

Une feis leur condamnation comme, les «Turenge» seront-ils rapidement expulsés?
Les autorités judiciaires en ont le pouvoir, immédiatement. Le gouvernement le peut ensuite, quand il le vondra. Se laissera-t-il aincre ? Les remous suscités en Nouvelle-Zélande par le coup de théâtre du 4 novembre

partie de l'opinion néo-zélandaise entend manifestement que les «Turenge» demeurent en prison, ne serait-ce que quelques mois, symbo-

Leur sort reste suspendu aux négociatio lomatiques franco-néo-zélandaises. Paris se dit officiensement prêt à verser à Wellington des dédommagements, contrepartie du ren-flouement du Rainbow-Warrior, des frais d'enquête et de procès. Le déroutaut premier ministre néo-zélandais se satisfera-t-il de ce geste et d'excuses, ou fera-il monter les

#### Vive... la troisième équipe !

Si les « Turenge » ont une petite chance de ne pas languir trop long-temps dans les geôles néo-zélandaises, ils le doivent à une constatation aujourd'hui quasi générale : ce ne sont pas eux les poseurs de bombes, mais une anonyme et

mystérieuse troisième équipe. Anonyme, car personne ne se serait risqué à révéler l'identité de « lampistes » que le gouvernement a longtemps considérés comme des criminels et à qui il promettait les assises. Mystérieuse, parce que à la différence des autres envoyés spéciaux de la DGSE, cette troisième équipe n'a pas joué an Petit Poncet : ucune trace ni ancune preuve de son expédition meurtrière dans le ancien porte-parole du gouverne-port d'Anckland n'a pu être décou-

Cette troisième équipe existe pourtant bel et bien, malgré les dénégations de certains militaires, qui se sont livrés, récemment, pour nier ce fait à une nouvelle tentative d'intoxication, dont certains journaux se sont fait l'écho. Le seul a avoir gardé la tête froide, à ne pas s'être égaré dans le dédale des versions et des contre-versions est, sans doute, le super intendant Allan Galbraith. Just facts, les faits seule-ments. Suivie à la lettre par les dizaines d'enquêteurs, dont il coordonnait les recherches, cette consigne a forcé la justice néo-zélandaise à admettre que les « Turenge » n'étaient pas les poseurs de bombes.

L'enquête, a dû ainsi reconnaître le solicitor general, lors de l'audience du 4 novembre, ne permet pas d'attribuer aux « Turenge » rôle que « co consisté à servir de support logisti-que à ceux qui ont réellement placé les explosifs ». Des exécutants, affirme la justice néo-zélandaise, dont les identités « n'ont pu être établies ». L'habileté de Mª Gerald Curry et Daniel Soulez-Larivière est moins d'avoir exploité alors les ressources de la procédure néozélandaise que d'avoir su tirer parti de l'existence de cette troisième

Vive la troisième équipe donc. C'est grâce à celle-ci que le gouvernement français est sorti sans trop de casse de l'impasse dans laquelle il s'était fourvoyé. On discutera sans fin de ce qui s'est dit en tête à tête de la République et M. Charles Hernu, son ami, qui le reste. M. Laurent Fabius, lui, sera longtemps soupconné d'avoir tout fait pour ne rien savoir, laissant le soin d'éclairer l'opinion à M. Bernard Tricot, peu dupe de la situation, puis à son ministre de la défense, dont les

interrogations ne sont rien neanmoins comparées à la catastrophe qui guettait le gouvernement s'il avait persisté à mentir ou à se mentir. Comme l'a dit M. Max Gallo, ment, - il vaut mieux une fin avec fracas qu'un fracas sans fin -. Peu-

événements révèlerant l'extrême

intimité avec les militaires. Ces

La découverte de cette troisième équipe permit à M. Fabius, et, malgré quelques tiraillements avec l'Elysée, de vider à chaud l'abcès, en moins d'une semaine.

Jusque-là, le gouvernement avait accumulé les bévues et les fausses manœuvres. La lettre du chef de l'Etat au premier ministre néozélandais, protestant solennellement de l'innocence de la France, date ainsi de quelques jours à peine avant les aveux complets de M. Fabius. Il fallut cette déconverte pour que

le premier ministre contraigne,

après la piteuse expédition contre le Rainbow-Warrior, catre le président de la République et M. Charles Hernu, son amí, qui le reste.

vres journalistes que l'on soupconnera longtemps, eux aussi, mais à tort, d'avoir bénéficié de faites gournaux, des réponses écrites aux questions que acun se posait.

> Les deux nageurs de combat anteurs de l'attentat ont certes un mort sur la conscience, victime malchanceuse d'une opération que le gouvernement « condamne » évidemment, bien qu'il en ait donné l'ordre. Mais la demi-lumière dans laquelle cette troisième équipe a surgi à la mi-septembre a paradoxalement permis au gouvernement de limiter les dégâts, et aux «Turenge» d'échapper à une condamnation à perpétuité.

BERTRAND LE GENORE.

#### LES EXPORTATIONS DE BEURRE NÉO-ZÉLANDAIS VERS LA CEE

#### La France pourrait se montrer compréhensive

De notre correspondant

Bruxelles (Communantés eurooceanes). - Les Néo-Zélandais ontils profité de l'affaire Greenpeace pour obtenir de Paris des assurances concernant lours exportations agri-coles vers le marché des Dix? L'hypothèse est tout à fait plausible. Maintenir un courant d'échanges vers la Communauté a été, en effet, une préoccupation constante des gouvernements qui se-sont succédé à Wellington depuis le 1<sup>st</sup> janvier 1973, date de l'entrée du Royaume-Uni dans le Marché commun. La Nouvelle-Zélande était alors

tout à fait dépendante de ses ventes aux Britanniques. Le Royaume-Uni, qui en avait fait un point fort de la négociation d'adhésion, avait obtenu un accès préférentiel au marché communantaire pour les exporta-tions néo-zélandaises de beurre, de fromage et de mouton. Il était entendu que ce régime privilégié serait provisoire et les quantités en bénéficiant dégressives. Le provi-soire a duré, même si l'accès privilégié au marché européen a, depuis longtemps, disparu dans le cas du fromage.

Mais, s'agissant du beurre, les Néo-Zélandais, tout en accomplissant un effort considérable pour diversifier leur production mais aussi leurs débouchés, ont insisté sur les graves difficultés qui résulteraient, pour leur économie, de la perte éventuelle du marché britannique. Leur effort a été couronné de succès. Ils ont obtenu jusqu'à présent le maintien d'un quota d'expor-tation. L'accord actuel, limité à 75 000 tonnes par an, doit être bientôt renouvelé. M. Henri Nallet, ministre français de l'agriculture, a veto dans le cas où la Commission de Bruxelles proposerait de reconduire, au moins partiellement, cette

facilité d'accès. Un tel engagement, même s'il ne préjuge pas de la position que prendront les autres Etats membres, pourrait être précieux, car, tradi-tionnellement, ce sont les Français qui contestent, avec le plus de virulence, le maintien d'un régime préférentiel en faveur de la Nouvellede l'accord, les tractations sont longues et difficiles. Il est vrai que l'opportunité de faire une place aux exportateurs néo-zélandais n'est pas tont à fait évidente dans les régions

laitières françaises, an moment où l'on contingente sévèrement la pro-duction de lait à l'intérieur de la

Le problème des exportations de moutou se pose en des termes diffé-rents. Il existe un arrangement per-mettant à la Nouvelle-Zélande de vendre à prélèvement réduit sur le marché britannique. Ce texte aurait dû déjà être révisé, mais, faute d'accord, il a été prorogé tel quel. Contrairement à ce qui se passe pour le beurre, cet arrangement n'est qu'à moitié satisfaisant pour les Néo-Zélandais. Les prix sur le bas qu'ils n'arrivent pas à remplir leurs quotas.

Weilington serait intéressé par la possibilité d'exporter directement vers les marchés français ou allemands, supposés plus porteurs. Les Français, dont les producteurs de moutons sont confrontés à de grandes difficultés, dues surtout à des dispositions contestables de la réglementation européenne actuelle, pourraient envisager d'acheter du mouton congelé aux Néo-Zélandais, à condition qu'il s'agisse de quantités très limitées et surtout qu'un prix minimum soit fixé pour les irraiense

PHILIPPE LEMAITRE.

LA VIE QUOTIDIENNE AU TEMPS DE L'UNION DE LA GAUCHE THIERRY

T. E.

QUATRE MOIS APRÈS LES VAGUES DU « RAINBOW-WARRIOR »

#### « Cherchons véritables clandestins à la DGSE, (bérets rouges s'abstenir)... »

« Le petit homme ? Nous le perdrons dans quelques mois », ironise un fonctionnaire de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) à propos de son « chef », le général René Imbot, qui préfère, symboliquement, ce terme à calui de « directeur général » — son titre officiel — des services secrets français. Dans quelques mois, c'est-à-dire après les élec-tions de mars 1986, prophétise ce ment, qui donne l'opposition actuelle gagnante et qui traite de « chef intérimaire » la quatrième directeur général de la DGSE

Pourtant, depuis le 25 septembre demier, date de sa désignation, le général imbot n'a pas chômé, même s'il n'a pas réussi à « ver-rouiller », comme il l'a dit luimēme, son service autant qu'il l'a souhaité. Actif comme un luciion qui aurait monté et descendu tous les étages de la « boîte », du haut en bat jusqu'à ses abysses, pour en dresser l'inventaire avant remue-ménage, la général imbot doit savoir que le temps lui est compté. En revanche, plus habi-tués aux sempitemelles réorganisations après bavure, ses fonction-naires, civils ou militaires, ont appris d'expérience à faire le gros dos devant la tempête qui gronde.

En tout cas, le général imbot n'entend pas agir comme un « chef intérimaire » et. dans certains hureaux, dont l'un a participé à la direction du projet Greenpeace, on l'a vite mesuré à ses dépens, avec ia dissolution desdites € cellules >. il n'en demeure pas moins que, dans l'ensemble de la DGSE, on attend de voir qui s'essouffiera le premier, du « chef » ou de la choîte». On doit à la vérité de constater que la DGSE est coutumière du fait : elle a toujours connu ou les « gaffes », volontaires ou le « vibrionisme » en son sein et la «valse» des grands responsable

après chaque impair. Depuis 1981, l'affaire s'est compliquée. En onze années, de 1970 à 1981, le Service de documentation extérieure et de contreespionnage (SDECE), la DGSE de l'époque n'a connu qu'un seul directeur général, M. Alexandre de Marenches. Avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, le général imbot est le quatrième «patron» des services secrets français de renseignements, après M. de Marenches, qui a accepté de faire la « soudure », M. Pierre Marion et l'amiral Pierre Lacoste, qui dut donner sa démission après l'affaire Greenpeace. «Ce n'est pas une gerantie de stabilité et d'efficacité dans le travail des subordonnés», observe l'un d'eux.

∢Si le petit homme s'en va, prophétise de nouveau le même fonctionnelre, et il s'en ira faute d'avoir la cote auprès de l'opposition actuelle, qui lui reproche d'avoir accepté de succèder au général Delaunav à la tête de l'armée de terre en 1983, ce sera aussi mauvais pour la «boîte», qui, quoi qu'on pense de son «chef», a basoin plus que jamais d'une cer-taine continuité. >

#### Routine

Tous les fonctionnaires de la DGSE ne sont pas aussi critiques. Nombreux sont ceux qui admettent qu'il fallait procéder à certains réaménagements dans le fonctionnement même du service, là cù la routine favorise le relachement des hommes et des structures, engendre les mauvaises habitudes de travail et encourage les imprudences

Il en est ainsi des rapports de la DGSE avec ∢ Totem », c'est-à-dire cette bourse aux échanges d'informations entre services alfiés. En la circonstance, des fonctionnaires français s'accusent d'y avoir manqué de circonspection en donnent, depuis des années, plus de rense gnements recueillis par eux qu'il n'en obtensient, dans le même temps, des baverdages de leurs collègues occidentaux. « L'échange est inégal, dit l'un, et, à continue sommes les dindons de la farce en dévoilant, sans contrepartie, nos plans de renseignements. >

La même prudence devra. désormais, s'imposer dans la prati-que de ca qu'on appelle le € hors mandement», c'est-à-dire le détachement de certains fonction-naires de la DGSE au profit d'administrations ou d'organismes tels que la Direction des centres d'expérimentations nucléaires (DIRCEN) dans le Pacifique.

On se souvient que la DIRCEN, par la voix de son haut responsable, l'amiral Henri Fages, a tiré la sonnette d'alarme dans l'affaire Greenpeace, au point d'être la véritable initiatrice d'un engrenege d'actions qui devaient culminer avec le sabotage du Rainbow-Warrior. Placées « hors commandement ». les fonctionnaires de la DGSE constituent des féodalités qui échappent, très vite et quasi inéluctablement, au contrôle de leur «centrale». «Loin des yeux, ioin du cœur, mais surtout ion des chefs, constate un fonctionnaire civil, on apprend vite à s'autonomiser, à ne plus rendre compte, si, de surcroît, des océans et des milliers de kilomètres vous séparent de la

hiérarchie. >

Mais ce qui fait le plus ies l'intérieur de la «boîte», c'est s «action» de la DGSE et. presto, la re-création du 11º d'indochine et d'Algérie.

Non pas que la di «action», chargée des opponctuelles, n'ait pas e échec en Nouvelle-Zéland solution retenue n'est py ciée, c'est le moins qu'or dire, de tous les mem DGSE. «Cela ne peut confie, pour déplorer c un fonctionnaire civil si l'on admet que la d plus stricte dans une taire, l'unanimité se DGSE, sur l'idée que davantage besoin de ciandestins, entraînés ter que sur eux-mêm rieur, que ces «bérets

ne passent pas inaperçu Le désaccord se fait ( net chez certains functi la tête plus e politic d'autres. Ceux-ià n'hés déceler l'origine des dé leur service dans l'état qu'ils qualifient de cirar réactionnaire», au sein de listes de l'action. «Entre d'active et les réservistes convoque régulièrement de bases d'instruction, indiqu membre de la DGSE, il se cré osmose idéologique, Ces vistes ne sont pas réputés leur progressisme et les a déteignent sur leurs cadets, en sassant leurs souvenirs d'ang combattants au coin du feu. »

JACQUES ISNAR

#### LA CRÉATION DE LA CINQUIÈME CHAINE

#### Le gouvernement face à la tempête politique

tion cinquième chaîne italienne. Comment justifier pareille anerie? > Ce télégramme lapidaire est adressé au ministre de la culture et au secrétaire d'Etat chargé des techniques de la communication. Il est signé par Claude Chabrol, Jean-claude Brialy et Jean Poiret en tour-nage à Dinan. Il témoigne de la sta-péfaction incrédule qui a saisi une grande partie des créateurs français à l'amonce le 20 novembre du feu vert donné à la candidature de MM. Jérôme Sewloux et Silvio Ren-MM. Jérôme Seydoux et Silvio Ber-

Une stupéfaction qui a rapidement laissé place au cours de la jour-née à l'indignation et à la mobilisation. La Société des réalisateurs de films tente d'entraîner Société d'auteurs et syndicats d'acteurs dans un grand mouvement de protestation contre la coupure des films par la publicité et envisage un boycottage de la nouvelle chaîne. Producteurs, distributeurs et exploitants de cinéma mettent une sourdine à leurs récentes ouerelles et doivent décider

vendredè čěď une campagne de sen-sibilisation de l'opinion publique. La CFDT dénonce le « jeu politicien » sur l'audiovisuel.

A l'Assemblée nationale, l'opposition chahute le gouvernement et le parti communiste fait chorus. M. René Monory, député CDS, dénonce le « sauve qui peut » du parti socialiste. M. Michel Giraud, prési-dent RPR du conseil régional d'Hede-France, lance un appel solennel aux élus locaux. M. Jacques Chirac affirme que la concession accordée à la nouvelle chaîne « sera annulée ».

Les socialistes sont embarrassés, le ministère de la culture est désemparé. M. Michel Rocard demande que soit soutenu le service public et que soient mis en place « des garde-fous extrêmement précis sur l'accès au marché publicitaire, la place faite à la création et l'appel à la production nationale ».

Bref, c'est la tempête. Le gouvernement qui avait imaginé, il y a un an, une offensive sur les libertés

retrouver aujourd'hni devant un pro-blème politique tout aussi épineux qui ne se réduit pas au classique af-frontement gauche-droite. « Les Français n'oni-lis pas droit à une cinquième chaîne? proteste M. Georges Fillioud. Ceux qui crient très fort aujourd'hui ont-ils peur du libéralisme? »

Le problème n'est pas aussi sim-Le problème n'est pes aussi sim-ple. Il ne s'agit plus d'opposer M. Berlusconi au banquier belge Al-bert Frère, qui contrôle RTL, ou même à M. Robert Hersant, qui at-tend la privatisation d'une chaîne publique. Professionnels de la com-munication et responsables politi-ques r'interposent sur les siponliers ques s'interrogent sur les singuliers avantages dont bénéficient les nouveaux propriétaires de la cinquième

Ainsi, MM. Seydoux et Berlusconi se voient offrir pour 100 mil-lions de francs un réseau qui cou-

hertziennes pour faire oublier 80 % de la population. Or, pour le l'échec de la loi scolaire, risque de se même prix, les candidats à la télévision se voyaient offrir depuis trois mois un des deux réseaux multivilles touchant au maximum 19 million d'habitants. L'équation économique M. Pierre Barret, président d'Eu-rope 1, qui a longuement négocié la création de la chaîne musicale, se demande si tous les candidats ont en droit aux mêmes données. C'est

tonte la transparence de la démar-

che du gouvernement qui se trouve

mise en cause.

des charges.

Plus notables encore sont les avantages accordés à la cinquième chaîne pour les cinq premières années de son existence : des déroga-tions importantes aux règles qui régissent les rapports cinéma et télévision; un très faible quota de production française. Voilà qui est singulier pour un gouvernement qui s'est engagé à de multiples reprises et par écrit à « développer les indus-tries de programmes et à protéger le cinéma français » (1). Au demeurant, il est peu probable que la cin-quième chaîne s'aligne au bout de cinq ans sur les règles du service public. Si l'opposition, arrivée au pou-voir, privatise une ou deux chaînes publiques, MM. Seydoux et Berlusconi en tireront immédiatement parti pour demander des indemnités et une renégociation de leur cahier

La faille introduite par la cinquième chaîne risque donc de déréguler définitivement le système audiovisuel français, rumant du même coup tout l'édifice patiemment construit par le gouvernement de-puis quatre ans. En rejetant la nou-velle chaîne, l'opposition apparaît paradoxalement comme le grand dé-fenseur des industries culturelles et tente de rallier créateurs et professionnels, jusqu'à présent favorables

Dans la tempête et les contradictions, le gouvernement reste de mar-bre. La solidarité triomphe des états d'âme de tel ou tel ministre. M. Jack Lang, ministre de la culture, affirme au monde qui ait négocié avec autant de rigueur ». Le premier ministre monte au créneau devant l'As-semblée nationale pour soutenir son secrétaire d'Etat chargé de la communication. Le président de la République abondera sans doute dans le même sens lors de sa conférence

JEAN-FRANCOIS LACAN.

(1) Dans une lettre adressée le 4 février 1985 au ministre de la culture, M. Laurent Fabins indiquait : « Pour les télévisions mouvelles qui von appa-ratire, les obligations en matière de dif-fusion des films cinématographiques ne pourront en aucun cas être inférieures à celles qui sont aujourd'hui en vigueur pour le service public. »

#### Contraintes et avantages de la cinquième chaîne face à ses concurrents

|                                                      | · SERVICE PUBLIC                                                                                                      | CANAL PLUS                                                                                                                                                        | 5º CHAINE                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interruption des<br>programmes par<br>la publicité : | • Interdite.                                                                                                          | <ul> <li>Autorisée pour les pro-<br/>grammes diffusés en clair<br/>(donc hors films et télé-<br/>films).</li> </ul>                                               | Autorisée.                                                                                                                                                                            |
| Le cinéma :  Délais de programmation :               | <ul> <li>3 ans entre la sortie du film et sa diffusion à l'antenne.</li> <li>2 ans en cas de coproduction.</li> </ul> | ● 1 an.                                                                                                                                                           | <ul> <li>2 ans jusqu'en 1990.</li> <li>Puis mêmes règles que le<br/>service public.</li> </ul>                                                                                        |
| ⁺#s:                                                 | • 60 % minimum de films<br>émanant de la CEE.<br>-3 % minimum de films<br>-ais.                                       | <ul> <li>60 % minimum de films<br/>français (+ 25 % des res-<br/>sources à l'achat de films<br/>français).</li> </ul>                                             | moyenne sur 5 ans.                                                                                                                                                                    |
|                                                      | le samedi et<br>e avant<br>edi soir<br>eorès                                                                          | <ul> <li>Pas de films le samedi<br/>après-midi et le dimanche<br/>après-midi avant 18 h, pas<br/>de films avant 21 h le mer-<br/>credi et le vendredi.</li> </ul> | Mêmes règles que pour le<br>service public.                                                                                                                                           |
|                                                      | ٦                                                                                                                     | → Pas de quotas.                                                                                                                                                  | <ul> <li>30 % de programmes français au bout de 3 ans, 50 % au bout de 5 ans.</li> <li>50 % du budget des programmes pour l'achat de programmes français au bout de 5 ans.</li> </ul> |
|                                                      |                                                                                                                       | quotas (150 h en                                                                                                                                                  | <ul> <li>250 h de production originale minimale par an dès la 3° année.</li> <li>500 h dès la 5° année.</li> </ul>                                                                    |
|                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   | Facultatives.                                                                                                                                                                         |
|                                                      |                                                                                                                       | wés.                                                                                                                                                              | 28 millions d'habitants en<br>un an, à terme 70 à 80 %.                                                                                                                               |
|                                                      |                                                                                                                       | ·                                                                                                                                                                 | e 18 ans.                                                                                                                                                                             |

the second control of the second control of

#### A MILAN

#### M. Berlusconi se félicite de la victoire italienne

De notre correspondant

notre savoir-faire à la troisième puissance atomique du monde, au cinquième pays industriel de la pla-nète! Ce doit être un sujet de satisfaction pour nous tous Italiens. »

Il rayonne d'une joie presque enfantine, M. Silvio Berlusconi, à peine arrivé de Paris, où vient d'être signé le contrat par lequel la France concède la gestion du réseau privé multivilles à une société présidée per M. Jérôme Seydoux et où luimême figure pour 40 %. - J'y crois à peine; c'est extraordinaire, jubile cet homme que l'on a dit glacé; quelle reconnaissance pour notre qualification professionelle! >

Lors de la conférence de presse réunie ici le mercredi 20 novembre, M. Berlusconi s'abstiendra de donner quelque détail que ce soit sur la nouvelle société créée à Paris. Mais, pour le reste, il livre quelques indications intéressantes :

1) Le 20 février 1986 est la date limite fixée par le contrat pour com-mencer à émettre. Mais le roi des TV privées italiennes estime pouvoir ter avant cette date :

2) Dans l'entourage de M. Berlusconi, on indique que la <5> pourra émettre un journal dans un an environ. C'est pour lui une vic-toire car la loi italienne réserve le monopole de cet exercice à la RAL, c'est-à-dire aux trois chaînes publiques. Quelle sera la couleur politique de ce journal? M. Berlusconi ne croit qu'an « professionnalisme ». En Italie, il a donné sur ses trois chaînes la parole à toutes les tendances qui sont nombreuses;

3) La tour Eiffel n'est pas à ses « il y a autour de Paris d'autres positions efficaces » pour « arro-ser » les dix millions d'habitants vivant dans la capitale et autour :

#### Au bureau exécutif du PS

#### « LE RÉALISME POLITIQUE L'EMPORTE >

« Le réalisme, politique 'emporte. » Cette formule de M. Jean-Jack Queyranne, porte-parole du PS, résume la position qu'ont exprimée la plupart des intervenants du bureau exécutif du PS, réuni mercredi 20 novembre. Soucieux, comme le dit M. Queyranne, de « répondre aux exigences légitimes des professionnels de la presse et du cinéma », les dirigeants socialistes ont admis que la décision d'autoriser une chaîne de télévision privée impliquait la recherche d'un opérateur financier, en fonction du cahier des charges défini. Selon le PS, M. Berlusconi, minoritaire dans la société constituée, présente moins d'inconvénients que la CLT, derrière laquelle se profile l'empire de M. Ruppert Murdoch. Les socialistes font aussi valoir qu'ils renforcent a contrario les chaînes publiques en n'autorisant, à la différence de ce que vent l'opposition, qu'une chaîne privée. Néanmoins, plusieurs intervenants, notamment Mass Fran-çoise Seligmann et M. Didier Motchane, ont exprimé leurs inquié-tudes. M≈ Seligmann a souligné que les réticences manifestées dans le passé, au sein du PS, venaient précisément de l'exemple donné en Ita-lie par M. Berlusconi. M<sup>m</sup> Selig-mann n'est pas convaincue de l'efficacité des garde-lous mis en piace.

M. Queyranne, avant la réunion du bureau exécutif, avait affirmé, dans un communiqué que la concession négociée - repose sur un cer-tain nombre de garanties . M. Queyranne soulignait : « Les obligations concernant le contenu des programmes sont fondamen-tales. Elles devront être strictement observées pour protéger la création française. » La composition du capital de la société Seydoux-Berlusconi, vise, selon M. Queyranne, à « établir un équilibre entre l'intéret national et l'Indispensable ébauche de l'Europe de l'audiovisuel ».

4) M. Berlusconi ne croit pas que la droite, si elle revenait au pouvoir en mars 1986, hii ferait payer son entente avec M. Mitterrand. Certes, « la clause de dédit énorme, dont on a beaucoup parlé, n'existe pas », il l'assure. Mais la France est un « Etat de droit », et cet Etat a signé un contrat de concession valable pour dix-huit ans; il sera respecté. D'ailleurs, M. Berlusconi exclut que le président de la République ait agi en partisan dans cette affaire : «!! en a vu les avantages réels pour le pays >.

M. Berlusconi réfute gentiment les critiques qui lui sont faites : « Une télévision Coca-Cola? » - Cheval de Troie » de la sousculture américaine? « Nous produisons ici plus des deux tiers de ce que nous montrons aux téléspectateurs italiens; au contraire, en unissant leurs forces, comme ils ont commence à le faire à Paris, les Européens pourront saire des productions de qualité susceptibles de rivaliser avec les produits américains ». Déjà, des discussions sont très avancées, ajoute-t-il, avec l'Espagne; des contacts sont en cours en RFA et en Grande-Bretagne: « Deux cent vingt millions de téléspectateurs potentiels », de la Scandinavie à l'Afrique du Nord. « Les Etats-Unis d'Europe? » Ne rêvons pas, mais « les peuples se connattront miests ».

#### Trois devoirs

Qu'est-ce qui fait courir M. Berhisconi? Le pouvoir politique? Non, c'est son moyen. Lui, c'est un entrepreneur; quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de « faire de l'argent » sérieusement raconté en 1981 à la revue Capital, il apportait toujours trois devoirs à l'école : un pour avoir sa note, toujours bonne, et les deux autres pour les vendre à des camarades moins doués! Étonnez-vous qu'avec une telle hargne, le patron de son père, le banquier Carlo Rasini, ait prêté sans barguigner au jeune homme de vingt-trois ans qu'il était en 1960, les quelques millions de lires nécessaires à l'achat d'un tertain à Milan pour y édifier un immenble, vendu par ses soins sur plan. « Nattre pendant une guerre, erandir pendant une reconstruction - : voici les deux premiers commandements du décalogue de M. Berlusconi, selon son biographe, le journaliste Alberto Statera

M. Berlusconi ne se satisfait pas du portrait un peu brutal qu'on dessine de lui. Pour modifier son image d'homme sans qualités artistiques ou intellectuelles, il n'a pas hésité à acheter le théâtre Mazzini, vénérable institution milanaise. Il a lancé CIAK, une revue de cinéma de qualité. Il aime montrer à ses visiteurs un Canaletto, qui orne un des bureaux du siège social de son holding Fininvest, ou le Tintoret de sa villa dix-huitième aux portes de Milan.

M. Bertluconi possède plus de cinq cents sociétés, au chiffre d'affaires global de près de 20 milliards de francs. Il n'empêche : la «City» de Milan, ce quadrilatère de moins de 500 mètres de côté qui abrite les sièges sociaux de dizaines de banques prodigienses, ne l'a pas encore admis parmi les siens. Lui en voudrait-on d'avoir figuré, il y a quelques années sur la fameuse liste des membres de la loge maconnique P-2, dont le grand maître, M. Lucio Gelli, est aujourd'hui terré en Amérique latine? Non! Car il a ià-dessus, donné autant de bonnes explications que beaucoup d'autres. C'est que le « crédit » - ce je ne sais quoi qui fait qu'on vous prête en confiance son argent pour le faire fructifier - il ne l'a pas. Mais, par la grâce d'un président socialiste, il est en train de l'acquérir : n'a-t-il pas malicieusement annoucé, mercredi que Mediobanca, ce saint des saints de la finance italienne, venait de lui proposer une participation dans son capital?

JEAN-PIERRE CLERC.

#### «JEU DE MASSACRE» d'ATLASECO.

Payez vous la tête de nos présidentiables sur votre minitel 36 15 91 77 Puis tapez AFC

#### nes à l'Assemblée nationale

vision privée, seuls comptes 'rateur, le fournisseur des s et le responsable de la régie itaire », dit-il. Or chacun de es sera tenu, selon ini, par tusconi, - un homme que le ment reconnaît comme le des sous-productions les entables américaines, bréjaponaises, cosmopolites! re qui, de fait, est le fos-n des plus beaux cinémas

e cinéma italien ». e cherchons pas à remmainmise par la nôtre. v pas un Berlusconi à s manches >, a-t-il s répliques qui appelanssitüt : « Hersant.

#### promptu

Fillioud, qui paraisrépond à ses contraiche: « Vous semblez 5º chaine pourrait ne à vos vœux, à votre hique ou philosophiil restera toujours les : publiques. » Et à ses de droite: « Pour des ologiques, l'opposition u monopole et favorable re privée. Mais quand le sement aménage le mono-s'insurge. Quelle première ians ce domaine annonce-t-: le cas où elle reviendrait oir ? La privatisation d'une du service public ! Chacun

remier ministre devait songer réros de son camp manquait sion et que la virulence des justifiait que le chef du ment y réponde personnel

lement. Contrairement à son habitude et sans aucun respect pour le scénario. M. Laurent Fabrus se mêle à son tour à l'impromptu.

L'amendement tour Eiffel? L'émetteur ne peut être installé que là, et les négociations trainsient sans que cela soit la faute de TDF. Or, e il ne serait pas normal que, dans un Etat de droit comme la France (...), un maire puisse priver de par sa seule volonté des dizaines de milliers de Français d'une chaîne de télévision supplémentaire ». « SI, dans les jours qui viennent, un simple accord contractuel aplanissait les difficultés qui n'ont pu l'être depuis trois mois, il est évident que l'amendement deviendrait sans obiet », ajoute-t-il.

L'acceptation d'une chaîne pri-vée? «Si la France n'organise pas elle-même ses chaînes privées, d'autres chaînes privées, étrangère celles-là, seront captées d'ici peu d'années dans notre pays, sans que nous puissions rien faire pour les

Les intérêts culturels de la nation? Ils sont préservés, puisque, Italie, en Grande-Bretagne et même sur les chaînes publiques françaises actuellement, les programmes seront français pour plus de la moitié ». Quant aux films présentés, ils seront aussi - en majorité français ».

Le dernier mot revient à M. Hermier et le rideau tombe sur sa réolique : «Le fond du débat actuel. c'est simplement l'opposition entre le Parti socialiste avec sa télévision Berlusconi, et la droite avec sa télévision Hersant! Que devient l'intéret national, celui des téléspecta-

THERRY BRÉHIER.

# JOURS DE FRANCE

ISON HOS MINIS

t préfections

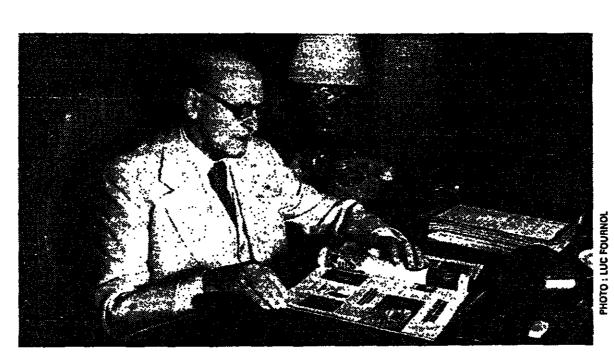

# AU CAFÉ DU COMMERCE FRANCE UNIE

Marie et François sont à la terrasse du Café du Commerce.

#### MARIE

Tu entends ce bruit?

#### **FRANÇOIS**

Ce doit être une manifestation, il y en a tout le temps.

#### MARIE

Regarde si tu vois ce que c'est.

#### **FRANÇOIS**

(Il monte sur sa chaise). Ce sont les majorettes! Mais elles sont charmantes et j'en connais deux ou trois de très jolies...

#### MARIE

Allons bon! Monsieur connaît des majorettes charmantes, et en plus de ça, très jolies...

#### FRANÇOIS

Ne dis pas de bêtises, ces majorettes très jolies, je les ai rencontrées chez des amis, c'est tout.

#### MARIE

Admettons! Que disent-elles?

#### **FRANÇOIS**

Elles ne disent rien, elles portent des panneaux.

#### MARIE

Qu'y a-t-il d'écrit sur ces panneaux?

#### **FRANÇOIS**

Il y en a trois. Sur le premier, il est écrit : France unie, sur le deuxième : France unie, sur le troisième : France unie.

#### MARIE

Ce n'est pas mal, mais c'est justement ton programme.

#### **FRANÇOIS**

Oui, c'est mon programme. Tous ceux qui font un programme trouvent le leur très bien, mais si je trouve le mien très bien, je dois reconnaître qu'un programme n'est pas intangible parce qu'il peut varier en fonction des événements intérieurs ou extérieurs. Ce qui est intangible, c'est de réaliser la disparition du chômage.

#### MARIE

Tu veux faire disparaître le chômage, mais comment?

#### **FRANÇOIS**

Permets-moi de réserver cette réponse à mes électeurs. Comme tout bon candidat, pendant cent jours, je vais aller les voir pour essayer de les convaincre, et s'ils sont convaincus tant mieux pour les chômeurs, tant mieux pour la France. Alors, je serai élu et nous viendrons prendre un verre au Café du Commerce. Si je ne suis pas élu, pour nous consoler, nous irons prendre un verre au café d'en face.

De toute façon, après les élections, nous reprendrons la publication du « Café du Commerce ».

#### MARIE

Tu es toujours le même, toujours de bonne humeur, toujours optimiste, mais ce qu'il y a de plus triste, c'est que nous ne nous verrons plus pendant cent jours.

#### FRANÇOIS

Oui, nous ne nous verrons plus pendant cent jours, alors embrassons-nous.

(lls s'embrassent).

Marcel Dassault député de l'Oise

# société

#### L'Afrique affrontée au SIDA

Un enfant sur trois, un adulte (homme et femme) sur six ont-ils été en contact avec le virus du SIDA en Afrique équatoriale, comm l'indiquent les premiers résultats des tests de dépistage ?

Comment va-t-on faire face dans des pays où règne la misère sanitaire la plus totale, à une situation quali-fiée d'ores et déjà « d'apocalypti-que » et qui représente, pour le reste du monde, un « danger mortel »? Teis sont certains des thèmes autour desquels se trouveront réunis à Bruxelles les 22 et 23 novembre, pour un congrès international consa-cré au SIDA africain, les plus célèbres spécialistes mondiaux de la

Seion le professeur Nathan Clumeck (service des maladies infec-tienses de l'hôpital universitaire Saint-Pierre de Bruxelles), organisateur du congrès et qui conduit des équipes de recherches engagées an Zaire et an Rwanda, -si l'on ne traite pas le SIDA africain comme une priorité, il va falloir faire face à un réservoir impossible à éradiquer de virus mortels qui pourront infecter le monde entier, après avoir pro-voqué une hécatombe au sein des pays atteints ».

La dernière étude conduite au Zaïre et à Kigali, au Rwanda, par les équipes des professeurs Clumeck et Robert Gallo (1) établissent qu'au Rwanda, 80 % des prostituées sont porteuses d'anticorps dirigés contre le virus LAV-HTLV.III. IL contre le virus LAV-HTLV.III. IL en est de même, à l'hôpital de Kigali, pour un donneur de sang sur cinq, ce qui permet d'imaginer ce donc rencontré le virus, ou en est

De notre correspondant

en Afrique orientale

Nairobi. - A force d'entendre

dire, un peu partout, que l'Afri-que équatoriale et l'Afrique de

l'Est sont les « berceaux » du

SIDA, de lire des rapports médi-

caux qui semblent en accréditer

l'idée et des articles de presse

qui y font largement écho, les

sent par réegir violemment - et

souvent maladroitement - à ce

qui leur paraît être une campagne

trée par certains pays occiden-

taux en quête de bouc émissaire.

un tour passionnel, certains pays africales avaient essayé de jouer,

très honnétement, cartes sur

table. Ce fut notamment le cas

de la Tanzanie et du Rwanda où,

à travers la presse locale, les spécialistes tinrent l'opinion

publique informée des cas de

SIDA portés à leur connaissance.

Aujourd'hui, on évite, au

contraire, de trop en dire en haut

lieu. Ne raconte-t-on pas que certains coopérants ont été

invités à se montrer discrets sur

le sujet sous peine de se voir

notifier une mesure d'expulsion,

que des visas d'entrée ont été

refusés à des journalistes qui se

proposaient d'enquêter sur cette

Il n'empêche que la psychose

du SIDA a gagné ces pays afri-

cains. Début novembre, le gou-

maladie « honteuse » ?

Avant que l'affaire ne prenne

En Afrique équatoriale, un enfant sur trois, un adulte sur six auraient été en contact avec le virus du SIDA

que pourrait être l'extension de la maladie dans un pays dont les moyens matériels excluent que l'on puisse, comme en Occident, procé-der à des tests systématiques pour écarter les donneurs atteints.

Dans la population en bonne santé, de niveau social élevé, étudiée à titre de référence, un homme et une femme sur six ont un test positif et pourraient contaminer leurs proches, leurs partenaires sexuels et, pour les femmes, les enfants qu'elle

La contamination atteint, certes, des sommets dans les concentrations urbaines mais elle n'épargne pas pour autant les zones rurales les plus reculées. Une recherche conduite conjointement par l'Institut national du cancer de Bethesda (Etats-Unis) et par l'Institut de médecine tropi-cale d'Anvers dans une région recu-lée de l'est Zalrois, à l'hôpital Fonumac de Katana, montre que 12,5 % (un sur huit) des consultants externes appartenant à une population rurale de la rive orientale du Lac Kivu ont des anticorps contre le virus du SIDA, et que douze autres

vernement de Zanzibar a interuit

l'importation de vêtements

usagés, sous prétexte qu'ils

pourraient avoir été portés per

des persoones contaminées par

une maladie qui a déjà coûté la

C'est au Kenya, qui aura

accueilli, en 1985, près de qua-

tre cent mille touristes et qui

envisage de franchir, dans les

prochaines années, le cap du mil-

lion de visiteurs, que l'on

s'inquiète des effets néfastes du

SIDA sur cette importante source

la flotte américaine à Mombasa a

mis dans une colère noire des

milliers de prostituées, furieuses

d'avoir été boudées par les

Les autorités kényanes ten-

tent d'endiguer, comme elles le

nouvelles qui parviennent de

l'étranger. Elles affirment que,

iusou'à maintenant, une vino-

taine de cas seulement ont été

dépistés, soit seulement un cas

par million d'habitants, alors

qu'aux Frats-Unis le teux de

contamination de la population

est, selon elles, quarante fois supérieur. Même M. Daniel Arap

Moi, le chef de l'Etat, est monté sur ses grands chevaux pour

dénoncer cette « campagne de

haine > et inviter ses compa-

triotes à faire la sourde oreille à

ces « mensonges proférés par

**JACQUES DE BARRIN.** 

peuvent, le flot de mauvais

marins en goguette.

Virus et visas

porteur, ce qui montre bien qu'il sévit en Afrique à l'état endémique et qu'il n'y a pas été récemment

En revanche, la même étude révèle qu'aucun des malades soignés pour le sarcome de Kaposi dans ce vaste complexe hospitalier de 700 lits n'a un test positif. Le sarcome de Kaposi, une tumeur mali-gne, était très rare en Europe jusqu'à l'éclosion des premiers cas de SIDA, en 1981, lorsqu'on observa qu'il s'ajoutait souvent à ce syn-drome. Ces tumeurs sont en revanche fréquemment observées en Afrique et depuis très longtemps. Il semblerait donc que leur origine ne soit pas identique dans les deux

#### Les hommes, les femmes et les enfants

Les informations qui parviennent, non sans difficulté, de l'Ouganda, du Burundi, de la Tanzanie et du Kenya s'ajoutent aux données irréfutables recueillies au Zaire et au Rwanda pour indiquer que l'épidé-mie s'étend de l'Afrique équatoriale vers l'Ouest et vers l'Est et, selon certaines indications, très probablement vers le Sud. Elle revêt partout un caractère très différent de celui observé dans l'hémisphère Nord : les femmes sont aussi atteintes que les hommes: la voie de la contamination est donc hétérosexuelle.

Tous les tests conduits chez les prostituées indiquent qu'elles sont massivement porteuses d'anticorps contre le virus du SIDA (une sur trois dans une grande localité du Kenya; plus de 80 % dans la capi-tale du Zaire). Ceux qui les fré-quentent le plus, les militaires, sont dès lors contaminés eux aussi à raison d'un sur cinq...

Le rôle de « protectrices de la cellule familiale » joné par les prosti-tuées, que fréquentent largement les ieunes gens en attente du mariage, baisse entrevoir le danger de ce foyer source incontrôlable d'autres maladies sexuellement transmissibles.D'autant plus incontrôlable que les préservatifs sont, comme les contraceptifs, très mal acceptés, voire purement et simplement refusés par ces populations, cela pour des raisons culturelles.

L'hypothèse d'une origine afri-caine du virus responsable du SIDA avait été émise dès 1982 lorsque les onsables des services hospitaliers belges spécialisés dans les maladies infectieuses constatèrent que la grande majorité des cas de SIDA diagnostiqués dans ces services l'étaient sur des Zairois (ou des Rwandais) récemment arrivés en Belgique dans l'espoir d'obtenir un visa d'immigration ou un permis de travail. Dès lors, furent entreprises sur place - non sans difficultés dues aux réticences politiques qu'évoquent ci-contre Jacques de Barrin - les études dont les résul-tats s'accumulent.

Certains indiquent que l'on retrouve une contamination par le virus LAV dans des sérums recueillis en 1972 et 1973 chez les enfants ougandais âgés de six ans en moyenne, cela aux fins d'études anthropologiques entreprises à l'épo-que par l'analyse des groupes tissu-laires et sanguins. Dans ces sérums, conservés au Centre international d'études sur le cancer de Lyon (pro-fesseur Guy de Thé) puis testés à l'Institut américain du cancer, les stigmates laissés par le virus indi-quent qu'il existait déjà il y a douze ans à l'état endémique, dans une

#### Urbanisation sauvage ou mutation du virus ?

population rurale du cœur africain.

Le fait que des chercheurs aient pu identifier les « cousins germains » du virus LAV chez des races de singes (le macaque et le singe vert), dont l'un présente une maladie très proche du SIDA et l'autre semble protégé, bien qu'abri-tant le virus, par les anticorps qu'il fabrique, suggère l'hypothèse d'un foyer animal africain très ancien, puis d'un passage à l'homme soit parce que le virus s'est transformé, soit parce que les conditions écologiques (l'urbanisation accélérée. notamment) ont accru sa virulence.

#### GERONDIF...

... ou simple participe orésent? BESCHERELLE 3 La Grammaire Pour Tous vous indique tout de suite la réponse HATIER 💝

La population de Kinshasa, la capitale du Zaire (ex-Congo belge), est passée de trois cent mille habitants en 1960 à trois millions et demi aujourd'hui. L'absence d'infrastructures sanitaires aptes à faire face à une pareille concentration humaine a facilité le pullulement de ce qui pourrait bien être des cofacteurs (ou facteurs facilitants) de l'infection par le LAV, à savoir les trypanosomiases, les mycoses, les tubercu-loses, la malaria et l'ensemble des

La présence dans l'organisme de certains de ces agents infectieux (notamment ceux de la malaria) pourrait-elle, comme viennent de le suggérer des chercheurs allemands installés en Zambie, fausser les indications recueillies quant à la pré-sence africaine massive du virus du SIDA ? Pourrait-il y avoir une interférence dans les tests immunologi-ques, interférence conduisant à une révalence élevée de «faux posi-

maladies sexuellement transmissi-

Des travaux complémentaires sont, à l'évidence, nécessaires pour que s'éclairent ces données, qui posent, en toute hypothèse, un pro-blème de santé publique sans précé-

Deux cent cinquante mille hommes, femmes et enfants au moins paraissent contaminés au Rwanda (sur six millions d'habitants, dont la moitié âgés de moins de dix-huit ans). Le Rwanda, où les fonds consacrés à la santé s'élèvent à 1 dollar (8 F) par an et par personne... Soit, pour la totalité du pays, le quart de ce que coûte à la France le seul dépistage des don-

Le caractère hétérosexuel de la transmission du virus, la contamination massive non seulement des hommes mais aussi des femmes et des enfants, laissent à penser que le LAV-HTLV III présent en Afrique a une virulence bien supérieure à celui observé en Europe, et que la contamination hétérosexuelle, très rare jusqu'à présent dans nos pays, pourrait y faire son apparition et susciter une dissémination exponentionnelle de la maladie.

En l'attente, dans une dizaine d'années peut-être, d'un vaccin efficace et qu'il faudrait appliquer à la totalité des populations, le drame du SIDA africain laisse les autorités es locales totales mées. Nier l'ampleur de ce drame ne peut qu'en aggraver l'évolution. Mais il est clair que rien ne pourra être fait, à titre préventif, sans une mobilisation intense de la coopéra-tion sanitaire internationale et sans un effort d'information et d'éducation qui semble dépasser, et de loin, les moyens dont dispose l'Organisa-tion mondiale de la santé.

Dr ESCOFFIER-LAMBIOTTE.

(1) JAMA du 8 novembre 1985.

#### UNE REFORME DU FINANCEMENT DES SECTEURS PSYCHIATRIQUES

M. Edmond Hervé, secrétaire d'Etat chargé de la santé, a présenté, mercredi 20 novembre, au conseil des ministres, un projet de loi relatif à la sectorisation psychiatri-que. Ce projet, qui fait suite à la loi du 25 juillet 1985 donnant un statut légal au secteur psychiatrique (le Monde du 22 mai), prévoit que, dès 1986, la Sécurité sociale - et non plus l'Etat - financera le secteur psychiatrique extra-hospitalier. Aux trente-deux milliards de francs de dépenses annuelles hospitalières en psychiatrie vont donc venir s'ajouter elques deux milliards et demi de francs de dépenses extrahospitalières.

Dans l'esprit du législateur, il reviendra tant à l'autorité préfectorale qu'au conseil départemental des maladies mentales - l'organisme consultatif chargé de donner son avis sur tout ce qui concerne la politique psychiatrique départemen-tale – de prendre certaines mesures incitatrices destinées à favoriser la mise en œuvre d'une politique de développement de la psychiatrie extra-hospitalière. Cela étant, rien légalement - n'obligera un directeur d'hôpital on de caisse d'assurance-maladie récalcitrant à appuyer le secteur extra-hospitalier plutôt que l'hôpital de secteur.

Si ce projet de loi est plutôt bien accueilli par les différents syndicats de psychiatres, il n'en va pas de même du côté de la Sécurité sociale qui voit là un risque d'aggravation de son déficit. Le gouvernement estime au contraire qu'en favorisant le développement d'alternatives à l'hospitalisation (dispensaires, appartements thérapeutiques, centres médico-psychologiques, etc.), on agit du même coup dans le sens d'une réduction des dépenses. Ce qui reste à démontrer, les bilans des expériences pilotes de globalisation du financement faites en particulier à Charleville-Mézières et à Saint-

Egrève (Isère) n'étant pas encore

#### Les comas de laboratoire : Haro !

Malheur à celui – à ceux – par qui le scandale arrive. La révélation d'une expérimentation sur un malade en état végétatif chronique menée par une équipe du CHU d'Amiens (le Monde du 20 novem-tre) execute desse la communauté bre) suscite dans la communauté médicale une vive controverse et provoque de nombreuses réactions. Le secrétariat d'Etat à la santé a demandé l'ouverte de la communauté de la communauté de la communauté de l'ouverte de la communauté de la demandé l'ouverture d'une enquête administrative et le conseil national de l'Ordre des médecins critique sans nuances cette initiative. Cer-taines réactions sont un peu moins sévères dans les milieux médicaux spécialisés. Ainsi, le docteur Guy Tiercelin, président du Syndicat national des anesthésistes réanimatours : « Je ne suis pas forcément opposé à une expérimentation si on a la preuve qu'il s'agit d'une mort cérébrale. On peut être amené à tes-ter certaines techniques de réanima-tion, mais il faut être très vigilant, car il ne faut pas qu'on en arrive à faire des expériences sur des patients récupérables. »

La position du professeur Pierre Huguenard (hôpital Henri-Mondor, à Créteil), qui estime qu'« il s'agit là d'une affaire minable qui va encore augmenter la méfiance du public à l'égard des médecins», est plus argumentée. Ce spécialiste explique notamment que la notion de « coma végétatif » est imprécise et que les orpanismes en question et que les organismes en question sont anormaux », « ce qui enlève

tout intérêt à des expériences sur ces sujets ». Le professeur Hugue-nard estime par ailleurs que « l'expérience précise conduite à Amiens ne présente aucun intérêt scientifique ».

Curieusement, c'est pourtant du professeur Huguenard que s'est réclamé le professeur Alain Milhaud pour conduire et justifier son expépour conduire et justifier son experience. Il est vrai que le chef de service d'anesthésie-réanimation de l'hôpital Henri-Mondor n'a pas toujours eu une position aussi tranchée.

Si l'on admet, écrivait-il en 1972, la circulation croisée pour épuration par un sujet condamné d'un patient moins experient attent il non par un sujet comunente u un patient moins gravement atteint, il n'y a pas de raison de renoncer aux essais de pharmacologie clinique chez un comateux inguérissa-

Cette argumentation est en tout point reprise aujourd'hui par l'équipe du CHU d'Amiens. Il faut d'autre part souligner que le profes-seur Milhaud avait tenu la commu-nanté médicale et le Comité national d'éthique informés de sa démarche, ce qui n'avait alors sus-cité ni réactions ni prises de position

(1) «La pharmacologie clinique dans un département d'anesthésie - réa-nimation. » Les entretiens de Rueil. Sandorama. 1972.

#### Une régression

Les informations perues dans le Monde du 20 novembre 1985 concernant l'expérimentation d'Amiens sur un malada piongé dans le coma depuis trois ans m'ont profondément choqué.

S'agit-il, comme il est dit, d'une « démarche volontairement provocatrice » ou plutôt d'une régression inedmissible de

Dès 1947, à Nuremberg (lieu et date symboliques) les méde-cins affirment en priorité la nécessité du consentement volon-taire du sujet soumls à une innovation médicale ; le pacte international de New-York sur les droits civiques, auquel la France a adhéré en 1976, précise qu'il est interdit de soumettre une scientifique sans son libre consentement. Or, on nous dit donner leur accord. La violation des taxtes internationaux comme du code de déontologie médicale aboutit à se servir du malade comme d'un objet, lui déniant ainsi tout caractère humain.

il convient par ailleurs de ne pas entretenir de confusion entre deux états fondamentalement différents du point de vue physiologique, médical et légal : la « coma dépassé » s'appuie sur des critères objectifs, universellement reconnus qui permettent d'affirmer la mort, alors que l'on peut artificiellement maintenir en « survie » des organes en vue de greffes : reins, cœur, foie.

« L'état végétatif chronique » dont parle l'article est une notion floue : toute relation à autrui est devenue impossible, cependant que les activités cérébrales persistent. Un tel malade est-il encore un suiet humain ? Ce serait de l'impérialisme médical condamnable de réserver aux seuls médecins le pouvoir de répondre à cette question philosophique sans le concours de ju-ristes, de moralistes et de rants spirituels. La prudence

Ce n'est pas la première fois cate engendre le non-sens scientifique. L'ordre élabore dès maintenant une éthique nouvelle pour un nouveau millénaire, mais

Louis re<del>né</del>. Président de la commission d'éthique du conseil national ' de l'ordre des médecins.

#### TERRORISME

#### Quatre membres présumés du GAL interpellés

De notre correspondant

sumés membres du GAL (Groupe antiterroriste de libération) ont été interpellés, mercredi 20 novembre à Marseille, par des inspecteurs de la police judiciaire, dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée à la suite d'un attentat manqué, le 5 septembre dernier, en Pays basque. Il s'agit de MM. Domangé, Lambert, Morgandi et Roussey, bien connus des services de police. Le 5 septembre, un artisan électricien de Saint-Jean-Pied-de-Port

Joseph Arraztoa, avait découvert dans sa camionnette une bombe dont la mise à seu devait être com-mandée à distance.

Par la suite, on devait découvrir, dans un véhicule immatriculé dans les Bouches-du-Rhône, des armes et plusieurs photos de réfugiés basques avec leurs nom et adresse.

A partir de ces éléments, les quatre hommes ont été arrêtés par les hommes du SRPJ de Bayonne. Ils devaient être présentés à M. Gilbert Cousteaux, juge d'instruction à Bayonne, et être inculpés de tentative d'assassinat et de port d'armes. PHILIPPE ETCHEVERRY.

YANN QUEFFÉLEC Prix Goncourt 85, dédicacera son livre "Noces barbares" paru aux Editions Gallimard. le vendredi 22 novembre de 12h à 14h30, au rayon librairie, rez-de-ch. du magasin Haussmann

Editions **GALLIMARD**  14 lâneries ethnolo

fas surnée **dans l** l'alestaire urbaine recarde et considère veux :: quelqu'un ve - in the mass alse d'expliquer à

au qui ignorait tout La contrates de la politione mier..... runçaise pourquoi un nation ......te n'est ni radical usido de la ce faire comprendu à un autre, étranger à l'hisuite de la chimie, pourquoi ce que les 1 ants appellent des stames ruces - ne sont pas des inter e. du elles sont encore moins titles. Pareillement, je ne. me naturni, pas à dire en quoi leinneremen de Marc Auge n'est men a man ni de l'ethnologie. Il suffice, come some se soucier du gare - - - e sauc toutefois enin io mode d'emploi de George: Pirree et Mythologies de Roland Burnhes - et de reconnaltre apre, coup. que ce livre est

Bien . - y a de l'ethnologie Cass : : : : : : : : : : du Luxem-

C ... FEVILLETON D

Arcie Malraux, de Decemeures après

Conageux, plus coherer - dire! Est-ce affair d'ana D'esthétique, pluti Person que continuer Gequeras sandis qu'ailleurs la p que ces hommes meurent sant devies Doscène, voilà. Alors sent stylo, branchent k oublier les profils de carrière et thbur. cas luxes femelles, e Creps, lier sur le terrain des c sibles se ses luttes lointaines Pergussiance dont dépar notre sort de nantis ; quitte, represidre la plume puisque, tels lectuers of politiques occidents iare -- ca. causer, mais a homma: de parole, cette fois, a lechanges à neuf, des souvenirs man orce de foi, et, au ven ment déshérence depuis la herman a nous: le devoir d

l'argante de convaincre. Ce rais cas de Lawrence d'A esthete de tous. C'est Maira Pantico en alisme et l'antif Aujoura di c'est l'ancien mir Parcourant les maquis du tier tontac es maquis se tontac es l'impérialisme se Bonacia aux prises avec lui.

्रें ≜LRAUX! Dans la gr commémorative des a fait un peu figure t Somme Singraphique de Jear aurai -a equisé le sujet ? I manual series la période, cons Maringra des vulgarisations univer Ams. Collection & Phare > de c Cours (Ser Ce créneau. e Ul taur ce cremeau. faul Fas S y tromper. L'auteur, I

have ne se contente pas d'initier de Mel-au., en excellent pédago



GALLIMARD urf

Azzédine

BOUNEMEUR

# 20. Lettres étrangères : écrivains d'Europe centrale

# Le Monde DES LIVRES

# Les flâneries parisiennes d'un ethnologue

de laboratoire :

ine regression

Une journée dans la vie de Marc Augé : l'itinéraire urbain d'un homme qui se regarde et considère notre société avec les yeux de quelqu'un venu de loin.

quelqu'un qui ignorait tont des subtilités de la politique intérieure française pourquoi un radical-socialiste n'est ni radical ni socialiste, ou de faire comprendre à un autre, étranger à l'histoire de la chimie, pourquoi ce que les savants appellent des · terres rares - ne sont pas des terres et qu'elles sont encore moins rares. Pareillement, je ne me risquerai pas à dire en quoi l'ethno-roman de Marc Augé n'est ni un roman ni de l'ethnologie. Il suffit de le lire sans se soucier du genre - que je situe toutefois entre la Vie, mode d'emploi de Georges Perec et Mythologies de Roland Barthes - et de reconnaître, après coup, que ce livre est

Bien sûr, il y a de l'ethnologie

L n'est pas aisé d'expliquer à bourg. Pas une ligne qui ne rappelle que l'auteur et le narrateur sont ethnologues, mais cette ethnologie n'est pas directement exposée : elle est devenue un monologue intérieur. Une voix off. Et 's'il y a roman, c'est que l'auteur est à lui-même son propre person-

#### Fabius et Fignen

Cet exercice de schizophrénie contrôlée, au cours duquel sont mis en scène les souvenirs et les réflexions d'une journée particulière, le 20 juillet 1984, transforme le décousa de la vie en un patchwork tout a fait présentable. Marc Augé feint de parler de tont pour finalement ne traiter que d'un seul sujet : l'identité.

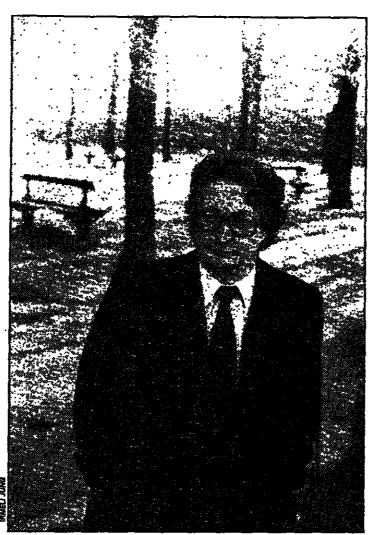

Marc Angé an jardin du Laxembourg :

ment rester le contemporain de sie au hasard. Ce jour-là, en effet, Au cœur de ce faux roman, il y ment avoir un sens? La journée dans la Traversée du Luxem- a donc de vraies questions : Com- du 20 juillet 1984 n'a pas été choi-

soi-même? Le mot bonheur a-t-il consacre en même temps Laurent un sens ou, plus précisément, être Fabius et Laurent Fignon. Le narrateur, au seuil de la cinquantaine, est moins touché par la coîncidence des prénoms que par la remise à l'heure des horloges. Il se sent mi-Mauroy mi-Hinault, tout à coup.

> A cela s'ajoute l'impression de jouer les inutilités à la maison, car - célibataire du mois de juillet il est comme orphelin de sa femme, de ses filles et de son chat. Il boude la télévision. Mais cette panne d'enthousiasme ne va pas durer, et il suffira qu'il quitte cet univers symbolique effondré, qu'il change de monde, pour repartir à nouveau : on peut avoir cinquante ans et refuser d'être quinquagénaire.

#### JACQUES MEUNIER.

(Lire la suite page 22.)

\* LA TRAVERSEE DU LUXEMBOURG, de Marc Augé, collection « Histoire des geus», Hachette, 198 p., 74 F.

# L'histoire de la vie privée

Après l'Histoire de la France rurale et l'Histoire de la France arbaine, les éditions du Seuil poursuivent leur série de grandes collections historiques, avec une Histoire de la vie privée, en cinq volumes, dont l'idée revient à Michel Winock et Philippe Aries. Le premier volume De l'Empire romain à l'an mil, dirigé par Paul Veyae, vient de sortir en librairie. Nous publions ci-dessous une partie de l'introduction de Georges Duby, responsable de la collection, et en page 18, Pierre Chuvin nous promène à travers le premier millénaire : les Romains ont-ils inventé l'intimité ?

#### Le lieu du secret

PAR GEORGES DUBY

d'étendre nos recherches à toute l'histoire de la civilisation occidentale dans sa plus ionque durée, li s'agissait per conséquent d'appliquer sur plus de deux millénaires, et du Nord au Midi, parmi de multiples provinces aux coutumes, aux manières de vivre fort diverses, un concept, celui de vie privée, dont nous savions très bien que, sous la forme qui nous est familière, il a pris véritablement consistance très récemment, au XIXº siècle. Comment en esquisser la préhistoire? - Comment définir, dans leurs variations, les réalités ou'il recouvrit au cours des &ces? Encore fallait-il cemer exactement le thême, ne point s'égarer à traiter, une fois de plus, de la vie quotidienne, à propos de la demeure par exemple, de la chambre, du lit, ne point glisser vers une histoire de l'individualisme, voire une his-

Nous sommes donc partis de cette évidence que, de tout temps et partout, s'est exprimé dans le vocabulaire le contraste, clairement perçu par le sens commun, qui oppose au public. ouvert à la communauté du peuple et soumis à l'autorité de ses magistrats, le privé. Qu'une aire particulière, nettement délimitée, est assignée à cette part de l'existence que tous les langages disent privée, une zone d'immunité offerte au repli, à la retraite, où chacun peut abandonner les armes et les défenses dont il lui convient d'être

OUS avions décidé muni lorsqu'il se risque dans l'espace public, où l'on se détend, où l'on se met à l'aise, en « négligé », délivré de la carapace d'ostentation qui assure, que. C'est aussi celui du secret. Dans le privé se trouve serré ce que l'on possède de plus précieux, qui n'appartient qu'à soi, ce qui ne regarde pas autrui, ce qu'il est interdit de divulguer, de montrer, parce que trop différent de ces apparences que

Naturellement inscrite à l'in-

térieur de la maison, de la demeure, enfermée sous des serrures, dans des clôtures, la vie privée apparaît donc murée, Cependant, de part et d'autre de ce € mur » dont les bourgeoisies du dix-neuvième siècle entendirent défendre à toute force l'intégrité, des combats sont constamment livrés. La puissance privée doit, vers l'extérieur, soutenir les assauts de la puissance publique. Il lui faut aussi, de l'autre côté de la barrière contenir les senirations des individus à l'indépendance, puisque l'enceinte abrite un groupe, une formation sociale complexe où les inégalités, les contradictions semblent même à leur comble, le pouvoir des hommes s'v heurtant olus vivement at au-dehors à celui des fernmes, celui des vieux à celui des jeunes, le pouvoir des maitres à l'indocilité des serviteurs.

(Lire la suite page 18.)

#### **● LE FEUILLETON DE BERTRAND POIROT-DELPECH**

André Malraux, de Michel Cazenave Deux heures après minuit, de Jean-François Deniau

# Le poids de l'âme

ONT-« ILS » meilleurs que d'autres, plus courageux, plus cohérents ? Qui peut le dire! Est-ce affaire d'éthique, d'ailleurs ? D'esthétique, plutôt. Il « leur » paraît soudain que continuer à jacter, à caqueter, tandis qu'ailleurs la poudre parle et que des hommes meurent sans phrase, cela devient... obscène, voilà. Alors « ils » revissent leur stylo, branchent le répondeur, oublient les profils de carrière et les effets de tribune, ces luxes femelles, et ils partent crapahuter sur le terrain des causes impossibles, de ces luttes lointaines et réputées perdues d'avance dont dépend peut-être notre sort de nantis; quitte, au retour, à reprendre la plume puisque, tels Zazie, intellectuels et politiques occidentaux ne savent faire que ça, causer, mais au moins en hommes de parole, cette fois, avec des mots rechargés à neuf, des souvenirs de visages, muets à force de foi, et, au ventre, ce sentiment en déshérence depuis la fin de nos héroïsmes à nous : le devoir de témoigner, l'urgence de convaincre.

Ce fut le cas de Lawrence d'Arabie, le plus esthète de tous. C'est Mairaux épousant l'anticolonialisme et l'antifranquisme. Aujourd'hui, c'est l'ancien ministre Deniau parcourant les maquis du tiers-monde au contact avec l'impérialisme soviétique, ou indirectement aux prises avec lui...

ALRAUX! Dans la grande fièvre commémorative des années 80, il fait un peu figure d'oublié. La somme biographique de Jean Lacouture aurait-elle épuisé le sujet ? L'auteur de l'Espoir traverse la période, consacrante à sa manière, des vulgarisations universitaires.

La collection « Phare » de chez Balland semble viser ce créneau. « Une vie, une ceuvre, une époque », est-il sous-titré. Il ne faut pas s'y tromper. L'auteur, Michel Cazenave, ne se contente pas d'initier à la lecture de Maireux, en excellent pédagogue - il est

normalien, agrégé des lettres. Il se trouve qu'il a rencontré l'homme. Délégué général de l'institut Charles-de-Gaulle, que Mairaux présidait, il a rendu compte à ce dernier, trois fois par an durant quatre ans. Comme beaucoup d'autres fervents, il a accompli le pèlerinage de Vernières, mais il nous fait grâce des habituels numéros de mimétisme où le visiteur rivalise de jonglerie verbale avec son

Des fulgurances inédites sont versées au dossier déjà lourd des propos à bâtons rompus, mais reclassées, replacées dans l'œuvre. Le point est fait, notamment, sur des thèmes prétant à malentendus et extrapolations : l'agnosticisme de Malraux, contraire d'une négation du surnaturel, lequel, tel le naturel, tend à revenir, lui aussi, au galop. Témoin cette définition de l'âme : « L'espace intermédiaire d'une transcendance sans nom et d'une existence ici-bas, dont le scandale

ST-CE elle, cette âme-là ou une autre, qui fait que certains hommes parmi les plus démunis de la planète donnent soudain son nom à l'inacceptable et prennent leur fusil, comme le Grégoire du chant vandéen? Telle est la question que Jean-François Denieu s'est posée au long de son périple chez les défenseurs en guenilles d'un Occident rodé à les oublier.

Pourquoi cet ancien ministre habitué des lambris officiels et des conférences stériles est-il allé regarder de plus près les caches de maquis aux silences éloquents? Le déclic est venu d'une déclaration de l'ambassadeur soviétique au Pakistan après la libération d'Abouchar. Le diplomate avait promis que le prochain Français capturé en Afghanistan serait éliminé. Deniau a voulu relever le défi et opposer à l'interdiction d'informer la seule réponse convenable : informer.

(Lire la suite page 22.)

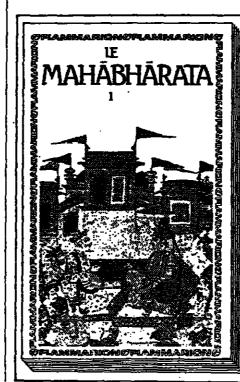

# Le Mahābhārata aux Bouffes du Nord et dans la **GF Flammarion**

Extraits traduits du sanscrit par Jean-Michel Péterfalvi. Introduction et commentaires par Madeleine Biardeau. Volume 1: 29 F - Volume 2: à paraître en mars 1986.

De Trieste

à Wimbledon

C'est un étrange et attachent roman que ce Stade de Wimbledon, premier livre d'un jeune écrivain italien aui fut lancé: voici deux ans, par Italo Calvino. Il relate les recherches d'un jeune homme autour d'un personnage quasiment mythique dans les lettres italiennes depuis les années 20 : Bobi Bazlen, un Triestin qui, s'il ne publis jamais une ligne de son vivant, fut en revanche un lecteur extraordinairement perspicace de tout ce qui compta dans la littérature, en Italie et hors d'Italie. C'est à lui, soit dit en passant, que Montale dut la révélation de l'œuvre de Svevo, qu'il allait lui-même faire connaître par des articles retentis

Afin de tenter de reconstituer ce qu'était le mystérieux Bazlen, dont toute la vie consista à absorber les écrits des autres sans rien produire pour sa part, le narrateur se met en quête de personnes qui l'ont jadis connu, étant lui-même trop jeune pour l'avoir rencontré. C'est ainsi qu'il va voir, à Trieste, puis à Londres, deux femmes, Liuba, Gerti, dont les noms sont désormais indissociables des poésies de Montale. Elles seront pour le jeune écrivain les intermédiaires, on voudrait dire ies « passeuses » vers cet univers de le littérature dont il cherche à percer ie secret.

DE LA LITTÉRATURE OCCI-TANE consucre, les 6 et 7 décem-hre à Toulouse, son quatrième col-leque à l'œuvre poétique de l'auteur carcassemais, René Nelli.

FRANCO-ARABE a été stribus à Assia Djebar pour son livre PAmour, le fautasis (Lattès) et à Myriam Antaki, pour le Blem-Almée (Olivier Orban). D'antre

part, le prix spécial du jury a été décerné à Nagnib Mahfouz et à Joseph Chelhod pour l'ensemble de leur œuvre. Nagnib Mahfouz est l'un des grands écrivains égyptiens contemporains (voir le Monde du 20 septembre 1985), dont l'un des parteurs libra de l'Occaves (funtaces

romana, Buyu Al Querayu (Impasse des deux palais), vient d'être traduit en français (Lattès). Joseph Chel-hod, universitaire, a publié une étude sur le Yémen et la péninsule Arabique (Malsonneuve et Larose).

• RUDOLF SCHOTTLAEN-

PRIX

**DIDEROT-**

**UNIVERSALIS** 

1985

Roger CHARTIER,

Jacques LE GOFF,

Philippe LEVILLAIN,

Denis RICHET,

Pierre SIPRIOT

Lauréats

pour l'émission radiophenique

*"*Les Lundis de l'histoire"

Le Prix DIDEROT-UNIVERSALIS.

créé par l'Encyclopædia Universalis,

consacre une action ou

une œuvre exemplaires en matière

de diffusion de la culture.

DER, le premier traducteur alle-mand à s'être attaqué à la Recher-

che de temps perdu, sera la vedette d'un symposium qui se penchera, les

LE PRIX DE L'AMITIÉ

EN BREF

Femmes réelles ou figures symboliques, peu importe, puisqu'elles sont porteuses d'une vérité qui est celle-là même qu'illustraient les poèmes de Montale : le passage d'une occasion réelle à un écrit, à un poème, alors que Bazien précisément, suivit toujours une démarche inverse, partant de l'écrit qu'il absorbait avidement mais sans parenir à autre chose du'au silence.

Avec une écriture calme, volonrement neutre, Daniele Del Giudice mène sans faiblir ce récit qui est aussi une captivante et subtile méditation sur le métier d'écrivain.

M. F. ★ LE STADE DE WIMBLE-DON, de Daniele Del Giudice, tra-duit de l'Italien par René de Ceccaty, Ed. Rivages, 148 pages, 55 F.

L'Italie

donne sa langue

aux chats

« Sans amour, on n'est rien du tout », chantait Edith Piaf, ce que pourrait aussi fredomner la ∢ Tosca des chats », héroline du roman de Gina Lagorio que couronna l'an passé la prix Viareggio. Elle a de l'amour à revendre, cette Tosca, mais qui s'en soucie ? C'est à peine si les vacanciers la saluent loraqu'ils la croisent, en train de laver les escaliers du petit immeuble dont elle a la garde. Parfois, l'inutilité de sa vie kui saisit la gorge. Vite une gorgée de vin pour des serrer l'étau et la fourrure d'un chat pour

22 et 23 novembre, à l'Akade

der Kinste de Berlin, sur les vicissi-tudes de la retransmission histori-que et linguistique de l'acuvre de Marcel Proust. Commencée en

infernational de la peusee et des arts français) vient d'être attribué, à l'unanimité du jury, à Youri Tarno-polski, pour son recueil la Clairière dans la pinède, traduit pur Henny Kleiner (Cahiers bleus, 2, rue Michelet, 10000 Troyes).

Youri Tarnopolski purge actuel-

lement une peine de trois aus dans un camp en Sibérie après avoir demandé d'émigrer en Israël.

Out collaboré sux pages 16 et 17 : Mario Fusco, Cinette Guitard-Auviste, Patrick Kechi-chian, Florence Lautredou,

Monique Nemer, Manique

réchauffer sa main. Mais si tendres si fascinants scient-ils, les chats ne

ent tenir lieu de raison d'être, L'été lui apporters, durant quelques semaines, l'impression, l'illu-sion d'edister, au moins aux yeux d'un couple de tocataires intellec-tuels qui lui prodiguent un amical intérêt. Ils l'interrogent, l'invitent, l'homme, critique gastrone aux ambitions décues, elle fait tôt figure d'un personnage de roman à l'état brut. Dès son retour à Gânes, il en tirera « quelque chosa », un témoignage, une fic-tion... peu importe puisque la Tosca ne lira jamais l'œuvre qu'elle aura inspirée. Confrontée au vide épou-vantable de l'automne, à la menace pagnie des chats, elle se laisse cou-ler à pic. de perdre son logement et la com-

Sous l'Italie de charme des privi-légiés (indigènes ou étrangers), voici que s'en profile une autre, âpre et sordide, celle des gagne-petit, des mal-aimés ou simplement des horsjeu pour cause d'âge ou de guigne. Mais par la grâce d'un livre qui dit muniquent, disloguent, sympethi-sent, non sans tenter de s'exploiter mutuellement. La misère s'accroche à la première main secourable. laquelle relâche l'étreinte pour prendre la plume. Et si, comme toujours le dernier mot revient aux « proprié taires du langage », cette fois pourtant il salua les inarticulés ou ceux que la société a condamnés au silence filid de d'utilité les chats.

\* TOSCA DES CHATS, de Gina Lagorio; trubalt de Pitalien par Nino Frank, éditions Luneau Ascot, 268 pages, 88 F.

ROMANS POLICIERS

#### ROMAN

Le parcours insolite

de Bernard Waller

Tout en discrétion et en demiteintes, le talent de Bernard Waller pourrait bien être celui d'un romancier intimiste. Ses personnages ont le sentiment qu'une sorte de flou les sépare du monde réel, quelque chose qui voile la perception, comme la surdité de Liza dans la Brume du matin. Mais dans le dernier livre, les Portes gigognes, Gérand Auberger a l'impress daine que le monde est plus net, plus neuf, et se demande, coca ment, si cela ne vient pas simple ment de ce que les vitres de se chambre ont été nettoyées. Ce détail paorésente assez bien ce qui donne aux huit romans de Waller leur cachet si étrange : un lége

Les Portes gigognes se présents donc comme un bizarre jeu de l'ole. Vingt-deux chapitres, vingt-deux portes qui s'ouvrent, « les unes dans les autres, selon une perspective en ablime », sur quelles découvertes ? Porte cochère, porte accor déon, portail du jardin, portes de la nuit... C'est à la fois dérangeant comme une obsession et ressurant comme une de ces litanies par lesquelles les comptines inventorient le monde. Ces portes sont autant de brèches dans un quotidien mesuré, feutré, presque étriqué.

La fascination pour les porte commence, comme un subtil dérè-

nent, lorsque Gérard Auberger apprend qu'il doit subir une intervention chirurgicale. L'appréhension, le choc, la rupture dans la routine, tout cela suffit, en deux mois de printemps, à changer le cours d'une existence monotone. Il découvre qu'il est passé à côté de beaucoup de choses et qu'il n'est pas irremplacable dans son travail. Auberger se souvient que, avant de société de distribution de matériel électronique, il a été un enfant rêveur, tecitume et fantasque. Qui inventait des ieux le menant de

porte en porte. Peu d'événements dans ce roman, peu de personnages, mais une infinité de symétries qui rapprochent deux familles, deux générations. L'attrait ambigu qu'exerce cette histoire simple, tient peut-être à la sobriété irritée, nerveuse de l'écriture, qui cherche à capter des malaises indéfinissables.

\* LES PORTES GIGOGNES, de Bernard Waller, Gallimard 162 p., 73 F.

**NOUVELLES** 

La magie

des formes brèves

merle brun qui s'éveille au crépuscule et se nounit d'insectes : tout ce qui passe à portée de bec. De même, c'est lorsqu'elle croque le minuscule dans l'ombre des consciences que Jehanne Jean-Charles réussit ses medleurs coups. Ainsi vous envoie-t-elle ad patres, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, un accusé innocent trop pressé d'en finir avec l'injustice, ou cette vieille Américaine qui porte au doigt un diamant si énorme qu'il fait forcément envie.

En quelques lignes qui sont l'innocence même, elle vous dépiaute jusqu'au cœur vénéneux ceux qu'elle fixe de son terrible regard. Ainsi du ∢ voyeur », crueilement puni pour un vice qu'il n'exerce plus, ou de la pin-up idiota, dont elle chipe au passage les tics de langage snobissime et l'égocentrisme monumental.

Mais la tendresse n'est pas absente de nouvelles souvent atroces, ni la gaieté. Simplement, il faut prendre garde aux charmes de cette magicienne qui, dès qu'elle commence à écrire velouté, se prépare à vous faire basculer dans l'horrible. Le plus étonnant, c'est qu'on ne s'étonne de nen en sa compagnie, par exemple, de ce qu'un mur sauté par un petit garçon ésobéissant, le fasse choir de l'époque 1900 dans la nôtre, d'Enfantines à la Larbaud en plein fouillis d'« hachélèmes » et de bluejeans déguenillés.

Avec elle, les vérités les plus secrètes deviennent évidentes, et des évidences on n'est jamais sûr. Ficelé, emballé, roulé et ravi, tel on se retrouve à le fin de chaque récit. et ils sont d'un ton si varié, tous, qu'on en est même un peu groggy.

# DU LIBRAIF

la Certitude qui s'affirme, à manus gue Jehanne Jean-Charles construi on centre, c'est qu'elle se place adont in so beautier saud que disripions - rares - de la normal courte, ce qu'il y a de plus difficile i user partament.

LA NUTT DE L'ENGOULE IENT, de Jehanne Jean-Cha fammarion, 176 pages, 78 F.

Le jeu

de la montagne

et du hasard Le destin et la mort : telles sois

is grandes figures qui président à os nouvelles de la montagne dont Anne Sauvy, après les Flaure de рете, nous régale. A travers des récits qui conflaire anne l'humour, l'emotion et le tra-

grue, apparaît un amour profond de la montagne, en même temps guine conscience aigue de d'april come de l'alpinisme > : affaitule an orgueil mégalomanie parfole telles sont les tentations qui gapment les personnages de ces quvelles : ainsi, dites avec lumour, ces dernières volontés de Comencita, la riche Latino-Amencaine, désirant voir ses pentes éparpillées sur le mont Blanc. au bien les vantardises d'Agaptic ile meilleur guide du monde » .

Mais, souvent, c'est l'emotion au donne a ces récits toute leur sweur : souvenies égrenés par la el alpaniste du Temps chevauché. alus du déclin, tristesse de 🚂 🌆 ae l'on sent chez le Vétéran, caras situde du grimpeur peut être marale : ansi, le Philippe de l'Aiguille ourbe qui disparaît, étranglé par qui

Dans un style précis, d'une minete parfois excessive, ces nouvelles ecrivent, avec finesse. le monde a la montagne, et dévoitent le la du destin qui la régit : le jest de la montagne et du hasard.

\* LE JEU DE LA MENTA CNE ET DU HASARD, Sany, Montalba, 274 p., 75 F.



Patricia Highsmith, vue par Gérard Rondeau.

ses aventures ayant été traduites en français dans les années 80 (3) est mis en scène per Ed McBain qui, livre après livre - et Dieu sait si ce géant est, heureusement, prolifique 1 - porte un regard humaniste sur le monde, fût-il celui de l'aventure criminelle. Hope, libéral, père attentionné, ament d'une scrupuleuse honnêteté jusque dans ses déboires sentimentaux, est, cette fois, confronté à une série de

meurtres dans une riche famille d'éleveurs de Floride. McBain - tous les fans de la célèbre série du 87° commissariat le sevent - est un manisque du détail. Au fit de l'enquête, vous saurez donc tout sur les droits de succession dans l'Etat de Floride, sur les différences subtiles entre une Bradford et une Brangus - c'est de vaches qu'il s'agit, - sur les qualités des terres propres à la culture des haricots... ou de la marijuana. Mais, miracle d'une écriture d'une constante et exigeante qualité, ces éléments, loin d'alourdir l'histoire, la crédibilisent. Et on suit sans peine Matthew Hope, jusqu'à ce qu'enfin « les vaches, rejoignent l'étable »... (Pour des haricots, d'Ed. Mc Bain, éd. J'ai Lu, 18 F.)

En guise de bouquet final, comment ne pas saluer la réédition par Louis Liberge d'Adios Schéhérazade de Donald Westlake, pratiquement introuvable depuis sa première parution en 1972 ? Hilarante histoire — insidieusement appoissante — d'un tâcheron du pomo, en panne d'inspiration au moment de fournir se vingt-neuvième ■ œuvre ». Il va, dès lors, mêler jusqu'à la folie ses fantasmes et sa vie. Un délire grandiose ! (Adios Schéhérazade, de Donald Westlake, éd. Minerve, coli. « Détour », 62 F.)

Il resta peu de place pour parier de trois événements « autour » du polar qui mériteraient sans doute de plus amples développements. En trois mots, donc...

- INDISPENSABLE. L'édition 1986 du guide, char à Michel Lebrun, l'Année du poler, vient de paraître, chez Ramsay. Six cent sobiante-cinq (I) ouvrages recensés et analysés - avec une cotation selon l'Intérêt – de A comme Edward Aarons à Y comme Collier Young. (95 F.)

- LUXUEUX. Daeninckx, Jonquet, Ryck, Amila, Boileau-Narcejac, vous voulez mettre une tête sur les noms de ces auteurs que vous aimez ? C'est désormais possible. Avec bien d'autres, leurs portraits ornent un album - Crime club - édité, sur papier glace, par Le Manufacture. Ici même, Raphael Sorin avait dit tout le bien qu'il pensait des photos de Gérard Rondesu, « en blanc de ligne et noir de sang caillés. Les voici désormais commentées par Jean Vautrin: « Parfois, au travers du viseur, un infirme relâchament et c'est l'âme qui prend se source. » Des étrennes toutes trouvées... (140 F.)

- ORIGINAL Les « taulards » de la maison d'arrêt de Reims éditent (en oui i) une superbe revue, Mic-Mac, écrite par leurs soins. Le demier numéro, à l'occasion du Festival de Reims, est entièrement consacré au roman noir, avec des interviews, pleines d'enseignements, d'éditeurs (Patrick Siry), d'auteurs (Delteil, Viler, Lebrun), de cinéastes (Michal Deville, Jacques Bral), etc. On peut scheter le numéro (20 F) ou s'abonner (dot parutions, 180 F, maison d'arrêt de Reims, club récréatif et culturel, 23, bd Robespierre, 51090 Reims Cedex).

BERTRAND AUDUSSE.

(1) Plan B. coll. Points-Romans, Le Seuil. (2) Haro sur les sorcières (« Super Noire », nº 39), la Nuit du Phænix (« Super Noire », nº 45), Les harengs font la malle (« Super Noire », nº 70). (3) I'd tout gâché (« Super Noire », nº 129), Fauxses Notes (« Série

#### 1925, la traduction allemande de A-la recherche du temps perdu fut brutalement interrompue par les nazie. Elle ne repre 1950, avec une traductrice non-velle: Eva Rechel-Mertens. • Le prix de CIPAF (Cercle

Novembre, mois des morts ? Pour le calendrier, sans douts. Il faut croire que l'actualité du roman policier l'ignore superbement. Car c'est de résurrections que traitera cette chronique.

La disperition de Sherlock Holmes dans les chutes de Reich bach, après un ultime combat contre le sinistre Mondry, avait leissé des millions de lecteurs inconsolables, au point que Sir Arthur Conan Doyle lui-même dut envisager la réapparition de son célèbre héros. Avec un inégal bonheur, d'autres auteurs se sont, depuis, attelés à la tâche. René Récuven est de ceux-là. Son Elémentaire, mon cher

Holmes, lui sveit valu, en 1983, le prix Mystère de la critique. Voici aujourd'hui l'Assassin du boulevard, où Sherlock est confronté aux ntats anarchistes qui secouent Paris à la fin du siècle dernier. Pipe, violon, coceine, déductions habites, pas un bouton de

guêtre de la saga holmesienne ne manque à l'appel. Mais Récuven néussit mieux, bien mieux qu'un pastiche. Ecrit avec une élégance aussi raffinée que celle de son héros, assan du boulevard est une très belle balade dans la Paris des

années 1900 et une étonnante peinture des mélieux canars» de l'époque que traversent les silhouettes de Caserio et d'Emile Henry, mais aussi, plus surprenantes, d'Alphonse Allais ou de Courteiline. (L'Assassin du boulevard, de René Récuven, Dencël, 66 F.)

If y a un an, presque jour pour jour - le 12 novembre 1984, mourait Chester Himes. Prémonition ? Lui aussi avait fait disparaître. dans un ultime roman (1), les inoublisbles Ed Cercueil et Fossoyeur

Voilà qui ne fait pas, mais alors pas du tout, l'affaire de deux obecurs flics noirs de Harlam, W. Jones Dubois et Ed Smith, qui, trante ans durant, se sont bâti une légende à pau de frais : à qui voulait es entendre, ils suggéraient, l'air complice, que leur « pote » Chester s'était plus que largement inspiré de leurs aventures.

Ni une, ni deux. Nous sommes en 1984, et voici Dubois et Smith débarquant à Paris pour convaincre Chester Himes de renoncer à son funeste projet. Tel est le point de départ de Cercueil et C<sup>e</sup>. La suite, c'est un livre à plusieurs niveaux. Une histoire policière classique, d'abord, qui verra Dubois et Smith se hisser, après avoir rencontré nes mourant, à la frauteur de leurs modèle es romanesques; una plongée au cœur du Paris « black », ensuite : boîtes scintillantes, cafés areux, petits trafics, réseaux de solidarité, etc.; une réflexion, enfin, sur le déracinement de l'émigration noire en France et sa

Le danger était réel d'un ouvrage fourre-tout, manquant son but par trop-plein d'ambitions. Surprise : Njami Simon, l'auteur, n'a que ringt-trois ans, d'est son premier roman, et, pourtant, l'ensemble est tement maîtrisé. Dubois et Smith, mais ausai le journaliste Amos Yebga, douloursusement pertagé entre ses racines et son attirance pour le monde des Blancs, n'auraient sans doute pes été reniés par le grand Chester. (Cercueil et C\*, Njemi Simon, éd. Lieu commun, 82 F.)

Il y a sussi les grands retours dus su hasard des politiques édito-

ns la jungle new-yorkaise et son héros est à l'image d'une ville folle. ladividualiste forceré, chasseur sons pitlé, qui méprise l'administration de la police, Joe Keller pourrait être une recrue rêvée pour cet Esca-dran de le mart que mettent clandestinement sur pied des flice, ameteurs de justice parallèle et expéditive. Seul contre tous, il le combettra pourtant. Pas pour des motivations morales ou démocratiques, qui lui sont largement étrangères, mais parce qu'il n'aime pas qu'on pistine ses pistes-bandes et encore moins qu'on s'en preme à son melleur ami, policier comme lui, coupable d'avoir eu la neïveté d'informer le hiérarchie. Fasciste, Keller ? « C'est une pure représentstion d'un grand nombre de policiers à New-York, dit De Mille. Le représenter autrement sersit malhonnête »... (L'Escadron de la mort, de Nelson De Mille, éd. de l'Ombre, coll. « L'introuvable », 62 F.)

Matthew Hope, c'est l'anti-Keller. Rien d'étonnant puisque cet

Celui du sergent Joe Keller, per exemple. On avait perdu de vue ce flic de la police new-yorkaise, héros de Nelson De Mille, depuis une ine d'années. Trois aventures dans la «Série noire» en 1976-1977 (2) - trois réussites d'une écriture sèche, impitoyable et puis, plus rien. Du moins, en version française. Grâce aux éditions de l'Ombre, l'injustice est réperée.

Nelson De Mille ne fait pas dans la tendresse. La vie est dure

avocat de trente-huit ans - dont c'est aussi le retour, seules deux de .-

Barbey d'Aurevilly

à Cerisy

la formule est heureuse qui rée : it bus les deux ans, à l'automne, à d'automne, à acontres organisées par Joël loont, des spécialistes de Barbey illy, né à quelques killomè pa de la : su « programme », un ed boxte - ce qui assure un viai that entre les participants. Catte ande c'était une courte chronique. le page d'histoire, et un roman ; à la chronique doit à sa brièveté tes relative sobriété, le roman Penière lecture, un sommet

Boires dont Barbey a le secret, à poi bis violente et morbide, ences-de t lis volente et morbide, exceset suphyziés. the int un Barbey au kaléidostatta, le rêve d'androgynie, impossible ou interdit.

VAINCRE LE CHAOS ET I THOMAS 1

Présentés par ANDRÉ PRÉVOS DRIGINAL INTEGRAL C traduction nouvelle. Introdut Puissance de l'Utopie. Notes. 1 Une référence permanente : Prix Bordin de l'Académie. Mis PRESTIGIEUX VOLUME : reik gnets. Sous écrin illustré. 18 Le livre à Offrir : 210 F franco,

COMMANDES : A. PRÉVOST, C ou chèque bancaire, 16, 59110 La Madeleine. Tél. 2056 Tre pour spécimen gratuit. Pour envoi

6

# **DU LIBRAIRE**

La certitude qui s'affirme, à mesure que Jehanne Jean-Charles construit son œuvre, c'est qu'elle se place aujourd'hui au premier rang des champions - rares - de la nouvelle courte, ce qu'il y a de plus difficile à réussir parfaitement.

G. G.A. \* LA NUIT DE L'ENGOULE-VENT, de Jehanne Jean-Charles, Flammarion, 176 pages, 70 F.

Le jeu

de la montagne

et du hasard

Le destin et la mort : telles sont les grandes figures qui président à ces nouvelles de la montagne dont Anne Sauvy, après les Fleurs de pierre, nous régale.

A travers des récits qui oscillent entre l'humour. l'émotion et le tracique. Soperaît un amour profond de la montagne, en même temps qu'une conscience aigue du « syndrome de l'alpinisme » : affabula tion, orgueil, mégalomanie parfois, telles sont les tentations qui gagnent les personnages de ces nouvelles : ainsi, dites avec humour, ces dernières volontés de Comencita, la riche Latino-Américaine, désirant voir ses cendres éparpillées sur le mont Blanc, ou bien les vantardises d'Agapit, « le meilleur guide du monde » .

Mais, souvent, c'est l'émotion qui donne à ces récits toute leur saveur : souvenirs égrenés par le vieil alpiniste du Temps chevauché refus du déclin, tristesse de la fin que l'on sent chez le Vétéran, cette solitude du grimpeur peut être mortelle : ainsi, le Philippe de l'Aiguille courbe qui disperaît, étranglé par sa vision.

Dans un style précis, d'une minutie parfois excessive, ces nouvelles décrivent, avec finasse, le monde de la montagne, et dévoilent la loi du destin qui la régit : le jeu de la montagne et du hasard.

\* LE JEU DE LA MONTA-GNE ET DU HASARD, d'Anne Saury, Montalha, 274 p., 75 F.

#### DERNIÈRES LIVRAISONS

ENTRETIENS

 Christian Jacomino et Michel Butor: Frontières. Cet ouvrage inaugure une nouvelle collection, « Rencontres », dont chaque volume sera consacré è un écrivain. Composé d'entretiens réa-lisés par Christian Jacomino, de textes, d'une bibliographie et de documents photographiques, le présent volume tente de cerner les profils multiples de l'auteur de *la Modification*. (Éditions Le Temps parallèle, 133 p., 65 F.)

 Guy Leclero-Gayrau : Supplique à François de Jamec, dit de Gaulle Trois... Dans ce pamphlet en forme de lettre ouverte à François Mitterrand, l'auteur invite le chef de l'État à « dépasser l'alternance » en confiant à Jacques Chaban-Delmas la tâche de diriger un gouvernement d'union nationale. (Éditions Albatros, 175 p., 60 F.)

• Ruprecht Paqué: le Statut parisien des nominalistes. L'auteur, qui n'est pas universitaire, s'attache à analyser le contenu et les implications du « Statut » publié par l'université de Paris en décembre 1340, portant interdiction des doctrines nominalistes. Une contribution à l'étude de la phi-losophie médiévale. (Éditions PUF, traduit de l'allemand et préfacé par E. Martineau, 412 p., 280 F.) <u>MATHÉMATIQUES</u>

Alain Alcouffe: les Manuscrits mathémati-ques de Marx. Il g'agit de la première traduction en français des travaux mathématiques menés par

l'auteur du Capital. Alain Alcouffe, maître de conférences à l'université de Toulouse, étudie, dans son introduction, les filiations entre cette partie de l'œuvre de Marx et la Logique de Hegel. (Édi-tions Economica, 351 p., Index, 98 F.)

LITTÉRATURE

• Cahiers Marcel Proust. Ce treizième cahier présente, sous le titre Quelques progrès dans l'étude du cœur humain, l'ensemble des articles, notes et conférences de Jacques Rivière sur Proust. (Éditions Gallimard, 258 p., 145 F.)

 Alfred Jarry : Ubu Intime. Présenté et annoté per Henri Bordillon, ce volume contient une pièce pertiellement inédite de Jarry detant de 1894, ainsi que des textes d'Henri Morin, condisciple de Jarry au lycée de Saint-Brieuc, et de son frère Charles. (Éditions Folle Avoine, Les Bois, 35850 Romille, 203 p., 130 F.)

 Michel Dansel : Tristan Corbière. Thématique de l'inspiration. Corbière, mort à trente ans, en 1875, est l'auteur d'un seul livre, les Amours jeunes, longue plainte désarticulée, d'où jaillèssent

des éclairs de colère et d'ironie. A partir des lieux et des thèmes de son œuvre, Michel Dansel trace l'itinéraire poétique de Corbière. Une bibliographie complète l'ouvrage. (Éditions L'Age d'homme 285 p., 90 F.)

Marie-Paule Rembeau : Chooin dans la vie et l'œuvre de George Sand. Au-delà de l'anecdote sentimentale, l'auteur s'attache à situer la place et l'influence du musicien dans la pensée et l'imagina-tion de la Dame de Nohant. Marie-Paule Rembeau a, de plus, reconstitué l'agenda de leurs neuf années de vie commune. (Éditions Les Belies Lettres, 393 p., 98 F.)

 Cuvrage collectif: Rhétorique de Montaigne.
 Cet ouvrage, préfacé par Marc Furnaroli, contient les actes d'un colloque réuni à Paris en décembre 1984, per Frank Lestringnant (Édition Librairie Honoré Champion, 212 p., 80 F.)

● Henri Lemaitre : William Blake, vision et poésie. Une étude sur l'univers symbolique et sur la thématique du grand visionnaire anglais. (Librairie José Corti, 160 p., 115 F.)

LETTRES ÉTRANGÈRES

● Mao Dun: l'Epreuve. 1937 : la bataille de Shanghai, l'exode des réfugiés, les bombarde-ments et l'occupation japonaise contés par le fon-dateur de l'école « réaliste » chinoise, mort il y a quatre ans. L'Epreuve est la suite de Minuit, qui avait été publié en 1933, la même année que la Condition humaine d'André Malraux. (Traduit du chinois par Shen Dali et Zhang Shangci, présenta-tion de Michelle Loi, Acropole, 312 p., 118 F.)

• Ion Drutsé : l'Eglise blanche. Dans la Moldavie du XVIII<sup>e</sup> siècle, prise entre ses deux puissants voisins – la Russie et la Turquie –, deux destins de femmes : Catherine la Grande, tsarine de toutes les Russies, et Catherine la Petite, paysanne moldave. (Traduit du russe par Françoise Baqué-Louge. Messidor-Temps actuels, 288 p., 105 F.)

• Isaac Babel : le Moulin chinois et autres scénarios. « Étoiles errantes » (1926), « Bénia Krik » (1926), « le Moulin chinois » (1928), « 4, Vieille Place » (1939). Quatre scénarios qui ne furent jamais réalisés de l'auteur des Contes d'Odessa, e disparu 🤋 en mai 1939, un mois après avoir remis son demier texte. (Traduit du russe par Lily Denis, Gelfimard, 244 p., 130 F.)

CRITIQUE

● Jean-Jacques Mayoux : Vivants piliers. Le roman anglo-saxon et les symboles. De Quincey. Meiville, Conrad, Hawthorne, Conrad, Henry James, Virginia Woolf, James Joyce, Beckett, Faulkner... Une précieuse étude sur une famille d'esprits anglo-saxons, considérée comme un modèle de critique érudite et passionnée, qui avait été publiée en 1960 et était depuis longtemps introuvable. (Maurice Nadeau, 328 p., 120 F.)

Elbeuf fête

André Maurois

A l'occasion du centième anni-

versaire de la naissance d'André Maurois, la ville d'Elbeuf (Seine-

Maritime) rend actuellement hom-

mage à l'écrivain. L'auteur de Cli-

mats y naquit en 1885, sous le nom

Exposition à l'hôtel de ville,

conférences et spectacles vont se

succéder jusqu'au 4 décembre, ainsi

que l'édition d'un petit ouvrage (1)

sur celui qui fut élève du philosophe

Alain, au lycée Comeille de Rouen,

puis, tout naturellement, patron de

établissements Franckel-Herzog,

fleuron du « drap d'Elbeuf », avant

de s'adonner entièrement à la litté-

On apprend la mort, survenue à

d'Emile Herzog, dans une riche famille industrielle du textile.

#### COLLECTIF

#### Figures de la ville Autour de Max Weber

De la cité antique à la guerre de Beyrouth et aux banlières sans histoire, des sociologues,: ... des historiens; des philosophes abordent ici : l'un des problèmes majeurs de notre société :. la ville et son devenir.

ROBERT GARDNER

#### Enquête sur soi

traduit de l'américain par Alain Schuster

Comment, à travers ce que dit, pense ou rêve l'autre, pouvons-nous aller plus avant dans la découverte de nous-mêmes ? Un très joli livre, simple et subtit, dans lequel un psychanalysie mei en lumière l'indispensable réciprocité de l'échange.

# Sempe.

Vaguement compétitif

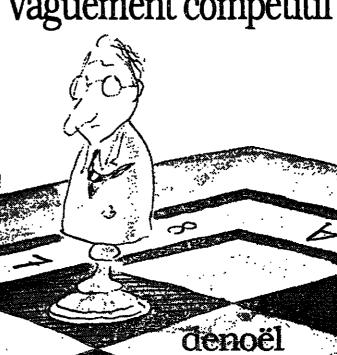

Après le succès de :

Bougainville et ses compagnons autour du monde (1766-1769) [épuisé]

la collection \*\* VOYAGES ET DÉCOUVERTES \*\* propose :

# Le Voyage de Lapérouse

Journal et textes annexes établis et commentés

par John Dunmore

et l'Amiral de Brossard

jusqu'au 30 novembre 1 300 F 1 050 F

après cette date



2 volumes reliés toile bleue - Mer du Japon » sous étui » Format 21 - 29,7 cm • 312 et 528 pages • 276 illustrations dont 105 en couleurs • 8 cartes en couleurs dont 4 depliantes hors texte

#### IMPRIMERIE NATIONALE

27, rue de la Convention, 75015 PARIS Tél.: 45 75 62 66, poste 34.19

66Et si demain, vous achetiez aussi le FINANCIALTIMES?

# LA VIE LITTÉRAIRE

#### Barbey d'Aurevilly

à Cerisy

année, c'était une courte chronique. Une page d'histoire, et un roman : Ce qui ne meurt pas, que relie la thémanique commune de l'inceste.

Si la chronique doit à sa brièveté une très relative sobriété, le roman sive et asphyziée.

Ce fut un Barbey su kaléidos-cope : les mêmes éléments l'inceste, le rêve d'androgynie, l'amour impossible ou interdit, l'obsession du sang et de la mort, - mais saisis dans des configura-tions différentes ou des confrontations révélatrices.

François Dubois, Raphaēl Brossart suggérèrent, d'Une page d'his-toire à Anna Soror de Marguerite Yournecar ou Sang réservé de Thomas Meno, des reporochements éloquents, engageant une réflexion sur les liens du sang que Julien Bonel analysa avec rigueur comme « dernier spasme d'une agonie romanesque ».

C'est qu'Une page d'histoire est le dernier texte de Barbey, alors que Ce qui ne meurt pas est un roman de jeunesse, pourtant publié seulement en 1883.

Obscur, incohérent, boursouflé, ce livre ? Wanda Bannour en proposa une lecture fascinante, sorte de « scénario policier » d'une machination semi-consciente ourdie par Berbey à l'encontre de Maurice de Guérin. Fiction seconde élaborée sur la première ? Qu'importe. Phi lippe Berthier rappela opportuné-

ment que la littérature se soucie moins d'interprétations vraies que d'interprétations valides. Thomas Lowe étudia l'envahissement de la mort dans le roman et Pierre Tranouez, la lente dilution de l'identité d'Allan, le malheureux héros du livre, condamné à traquer jusqu'à l'anéantissement l'image des morts dont il est le double exténué.

Ce fut Barbey se colletant avec l'écriture romanesque mais aussi. dans une superbe démonstration de Philippe Berthier, Barbey faisant de l'enlisement et de l'immobilité l'insidieuse séduction de son livre, muant le ressassement en fait esthétique, jouant et jouissant d'un monde stupéfié et réalisant une sorte d'anti-roman précurseur, Barbey d'Aurevilly ou le charme vénéneux des fins de siècle.

● La Revue des lettres modernes publie un cahier consacré à Un prêtre marié : ce munéro présente des contri-butions de plusieurs auteurs, réunies par Philippe Berthier.

Dernière sélection

Ce sont dans l'ordre alphabéti-Sans la miséricorde du Christ (Galli-mard) ; Yann Queffélec : les Noces

(Denoël).

du Femina

que le Médicis.

Mort du poète

Paul Vincensini

Rochessauve (Ardèche) du poète Paul Vincensini, ágé de cinquantecinq ans. D'origine corse, il était né à Bessans (Savoie), et fut longtemps enseignant en Haute-Savoie. Il y avait fondé, avec le docteur Paul Gay, le Club du poème, qui édite nombre de poètes amis et qui, avec Mme Lucienne Couvreux-Rouché, poursuivit ses activités sous diverses formes : les Poèmes-Missives, entre autres, dont le plus récent avatar est la Guilde du poème. Il avait été chargé demièrement de « La poésie dans la fonction publique » au ministère des PTT. Paul Vicensini était notamment l'auteur d'une monographie d'Alain Borne dans la collection Poètes d'aujourd'hui » chez Seghers, poète qu'il a grandement contribué à sauver de l'oubli.

----

و منتوب وال

Mg 6 297

5 4 4 5

. . .

والمرا عجيس

....

A STATE OF THE STATE OF

A Branch Comme

المستحيين

1. Sec. 2.

.m = 1

gr., 4, 2-1, 1, 1

La formule est heureuse qui réunit tous les deux ans, à l'automne, à nit tous les beux ans, a l'autorine, a Cerisy-la-Salle, dans le cadre de rencontres organisées par Joël Dupont, des spécialistes de Barbey d'Aurevilly, né à quelques kilomètres de là : au « programme », un seul texte — ce qui assure un vrai débat entre les participants. Cette

est, à première lecture, un sommet de l'écriture « kitsch », une de ces histoires dont Barbey a le secret, à la fois violente et morbide, exces-

VAINCRE LE CHAOS ET L'ABSURDE AVEC THOMAS MORE

"Le secret de son génie"

présentés par ANDRÉ PRÊVOST, docteur ès lettres TEXTE ORIGINAL INTÉGRAL de MORE. En regard, traduction nouvelle. Introduction : origine, sens et puissance de l'Utopie. Notes. Tables. Index analytique. Une référence permanente aux problèmes actuels. Prix Bordin de l'Académie. Mame éditeur. 6 mille.

UN PRESTIGIEUX VOLUME : reliure toile de lin chiffrée. Signets. Sous écrin illustré. 18 x 24, 790 pages. Le livre à offrir : 210 F franço, livré par retour. COMMANDES : A. PRÉVOST, C.C.P. 1462-61 Z Lille

ou chèque bancaire, 16, avenue des Fleurs 59110 La Madeleine. Tél. 20 55 29 16. Ecrire pout spécimen gratuit. Pour envoi recommandé ajouter 10 F.

# (1) André Maurols, par Madeleine Haquet et MM. Francis Concato et Pierre Largesse, 76 p., 25 F (Éditeur : ville d'Elbeuf).

Quatre livres gardent la faveur du Jury Femina à l'issue de leur der-nière sélection en attendant le prix, lundi 25 novembre, en même temps

que : Alain Absire : Lazare ou le Grand Sommeil (Calmann Lévy) ; Michel Braudeau : Naissance d'une passion (Seuil); Hector Bianciotti: barbares (Gallimard). (La liste a été publiée avant l'attribution du Goncourt à ce dernier.)

Pour la première fois un prix sera attribué à un livre étranger sur trois ouvrages sélectionnés : Nina Berbe-rova, d'origine russe, vivant aux Etats-Unis, auteur de l'Accompagnatrice (Actes Sud) ; l'Africain du Sud, J.M. Coetzee : Michael K, sa vie, son temps (Seuil) ; l'Irlandaise Jennifer Johnson : Un Noël blanc

# Les Romains ont-ils inventé l'intimité?

Le premier tome de l'Histoire de la vie privée nous fait faire un passionnant vovage dans le premier millénaire.

ISTOIRE de la vie privée. Entendez bien privée, et non quotidienne. Il ne s'agit pas de dresser un répertoire de gestes, d'outils, de costumes, mais de comprendre ce qui donne un sens à leur usage. Cette • sociologie de la culture », comme dit Paul Veyne, s'attache à suivre les lignes changeantes qui séparent les domaines public et privé, à cerner l'organisation de la « famille » et des « amitiés » deux notions elles aussi très élastiques. - à décrire un nouveau domaine, l'intimité, modelé sons sa forme occidentale moderne par les hommes de l'Antiquité tardive c'est Peter Brown qui le dit. Société, droit, religion, médecine, fournissent des matériaux à une - histoire des morales - (Peter Brown, encore) et des passions, voire des émotions – un univers, par définition, difficile d'accès.

#### Une révolution spirituelle

De l'audace, donc. Elle se marque aussi dans le point de départ choisi. Ce n'est ni l'Antiquité classique > par excellence (Athènes de Périclès, Rome républicaine) ni le Proche-Orient ancien ou l'Egypte des pharaons, qui nous ont pourtant gâtés en documents privés. Ce livre commence avec le christianisme dont il couvre le premier millénaire. Tout en regrettant (ou en espérant) un volume sur les périodes antérieures, reconnaissons que le découpage est heureux. Il place aujourd'hui en voie de réhabilitatardive », au centre de l'ouvrage. Du coup, un phénomène majeur prend son vrai visage : l'avènement du christianisme dans l'État, un État puissant, prospère, animé d'une civilisation brillante et de mieux en mieux connue. Derrière la nouvelle facade étatique, un bouleversement s'opère dans les consciences, sur lequel nous vivons encore.

Cette révolution spirituelle qui, à ses débuts, déborde largement le christianisme, est décrite dans ses différentes phases par cinq auteurs. Paul Veyne et Peter Brown envisagent respectivement l'Empire des deux ou trois premiers siècles après Jésus-Christ et l'Antiquité tardive (les trois siècles suivants); Yvon Thébert étudie les multiples usages des grandes demeures urbaines de l'Afrique du Nord, à la charnière des deux périodes (du deuxième au quatrième siècle); Michel Rouche et Evelyne Patlagean ont des domaines bien définis : d'un côté la société mérovingienne puis carolingienne, de l'autre Byzance aux dixième et onzième siècles.

Paul Veyne, le premier, se

charge de tirer ces vieux Romains de leur léthargie, en adoptant une présentation journalistique (ce n'est pas un défaut) avec des formules-chocs et des développements brefs, véritables reportages rétro- et introspectifs. Il a le don de l'anecdote cocasse et instructive, dans le goût de La Fontaine (le médecin et le maître coléreux, p. 76) ou de Voltaire (\* le roi lui fit sentir que cette morgue de demi-barbare ne l'impressionnait guère, et il ajouta qu'il pardonnait à l'ambassadeur parce que celui-ci était bien jeune, et aussi parce qu'il était beau », p. 174). Le vocabulaire moderne - « colonel » et « régiment », « vaudeville » et « sacristain », « Turquie » et « Tunisie », - les références glissant à point nommé de Tacite à Gobineau : voilà qui en effet le Bas-Empire, redonne aux Romains un visage vivant et souligne aussi combien le dernier siècle écoulé a éloigné de nous tout ce passé, de Cicéron à Stendhal. Que d'aspects de la vie antique paraissaient naturels à un lycéen sous la Restauration. qui sont aujourd'hui indéchiffrables à première lecture!

> Paul Veyne les restitue avec brio, ainsi en peignant - l'affairisme patrimonial - et universel de la société impériale, avec ses

multiples voies d'enrichissement, qui toutes amènent ces spéculateurs (et non paysans) à acquérir des terres. Ainsi l'inénarrable double portrait du magistrat romain en maffioso, puis en vache à lait. Ce portrait fait cependant toucher une limite du genre, car pour être bien compris il suppose conques des institutions et une chronologie qui ne le sont peutêtre pas par le public auquel s'adresse ce livre. De même, tout le monde ne saura pas à quoi correspondent dans le monde romain un « colonel » ou un « vaudeville ». Mais il fallait sans doute déconcerter le lecteur pour lui faire accomplir cette difficile traversée d'une société.

Pour cela, les guides ne sont ni Karl Max ni Max Weber. Persuadé de l'autonomie de la morale et du rôle déterminant des « mentalités », Paul Veyne observe avec acuité plus qu'il n'explique, et met quelque coquetterie à proclamer qu'il n'a pas « la moindre idée de ce qui pourrait être une explication causale en la

#### Le crachin des aumônes quetidiennes

Ce constat initial étant dressé, viennent les retouches, compléments et prolongations. Peter Brown les apporte avec poésie et humour; poésie pour évoquer le rayonnement de la • vie angélique » menée par les moines, qui se heurte à la vigueur de la cité antique; humour pour expliquer nyme, grâce au «crachin léger mais permanent des aumônes quotidiennes», aident à voiler ce qu'a de trop voyant la munificence des grands.

Même Michel Rouche, épris jusqu'à l'excès de la violence des Mérovingiens, des Carolingiens et autres Francs, avec ses corollaires de rapacité et de voracité, conclut par de belles pages sur la spiritua-lité nouvelle associée à la lecture et à l'oraison silencieuses. Bref, on attendait le sexe au centre de cette vie privée. Ce n'est pas qu'il manque à l'appel, fût-ce pour être réprimé plutôt qu'exalté, mais il est singulièrement distancé par la religion.

Mais peut-on espérer mieux, pour comprendre la vie privée, qu'une porte entrebâillée? Encore est-ce la porte des puissants et des lettrés, qui ne sont pas forcément «exemplaires». Aussi, au fur et à mesure qu'il descend l'échelle sociale. l'historien est-il plus démuni. Il doit raisonner à partir des interdits légaux. La répression pouvant être sans commune mesure avec la réalité du délit et révéler un fantasme du législateur plutôt qu'un penchant des «légiférés», le raisonnement a ses dangers, dont les auteurs sont conscients. Mais que dire lorsque Michel Rouche chausse des lunettes jungiennes pour s'apercevoir que l'Eglise trouva, « sans en prendre conscience verbalement », un détour pour punir les incendiaires intouchables (aux yeux des Francs)... en sévissant contre les masturbateurs!

Reprenous de l'altitude. Toute cette période, et c'est révélateur, a vu paraître des recueils de correspondances littéraires : celle de Pline le Jeune, puis tant d'autres imitant les premières durant un miliénaire. Distinguer là-dedans les confidences vraies des fausses demande beaucoup de sagacité, et Evelyne Patlagean y excelle dans le domaine difficile de Byzance aux dixième et onzième siècles. Avec un soin scrupuleux dans le choix de documents pertinents pour l'époque envisagée, avec une rare délicatesse pour décrire comment s'ordonnent les relations entre les personnes. « épingler le vocabulaire du cœur » ou découvrir, dans la crudité de certains propos, « moins de franchise personnelle que de fidélité à une tradition littéraire antique», e ranime une scivilisation lente . mais « ni froide ni Immuable ».

\* HISTOIRE DE LA VIE PRI-VÉE, tome I, . De l'Empire romain à l'an mil », sous la direction de Paul Veyne, par P. Brown, E. Patlageau, M. Rouche, Y. Thé bert. Le Seuil, 640 p., 350 F.

Le tome II - De l'Europe féodale à la Renaissance – sera en librairie début décembre.

Le tome III - De la Renaissance aux Lumières - paraîtra à l'automne 1986; les tomes IV et V De la Révolution à la Grande Guerre, De la première guerre mondiale à nos jours — sortiront à l'automne 1987. Dans les librairies, on peut souscrire, dès à présent. pour l'achat des cinq volumes.

#### Terreur de vivre et rage de mourir

Jean-Pierre Vernant et Nicole Loraux jettent un nouveau regard sur les fantasmes des Grecs.

A nouvelle collection intitulée «Textes du XX° siècle » fait place à deux volumes consacrés à la Grèce antique. On ne peut que s'en réjouir et penser, bien sûr, que c'est justice! Ne sommes-nous pas, nous les Grecs, une de vos racines maîtresses, à vous tous qui l'oubliez un peu trop? Nicole Loraux et Jean-Pierre Vernant présentent ce monde lointain et fondamental selon les procédés d'une école désormais célèbre, qui a eu l'insolence d'appliquer le structura-lisme de Claude Lévi-Strauss non plus à des contes polynésiens ou amérindiens, mais à la sacrosainte mythologie grecque. Application pas toujours facile, car cette foisonnante mythologie ne se laisse pas volontiers discipliner : elle est connue par des textes qui s'étalent sur douze siècles (au moins), furent rédigés à des fins très diverses et nous sont rarement parvenus dans leur intégrité.

l'éclat aveuglant est celui de la nuit », leur fascination passe dans ce livre et fait surgir, au-delà des frontières de la raison, la Gorgone échevelée, de pleine face, sifflant, claquant des dents, mugissant surtout, qui reste, aujourd'hui en-core, tapie au fond de nous.

#### Le sané des femmes

Nicole Loraux, de son côté, s'attaque à une question qui se pose avec acuité à propos d'une civilisation fort soupconnée de misogynie : les distorsions que les hommes font subir à l'image de la femme. Façons tragiques de tuer une femme: s'il est facile de trouver dans la réalité des modèles à la mort d'un héros tragique, qu'il se couvre de gloire au combat ou succombe dans l'ignominie d'un guet-apens, il n'en va pas de même avec les femmes. Leur - mort violente - la plus fréquente - en conches - n'a pas de place sur scène. Dès lors, liberté aux



N'importe! La conviction qu'il avait du « sens » à trouver làdessous fit merveille, et dans un recueil d'articles, Mythe et pensée chez les Grecs, publié voici vingt ans par François Maspero. le philosophe Jean-Pierre Vernant révéla au grand public un visage neuf des mythes, les faisant apparaître comme des mécanismes étranges mais intelligibles. Fini de dire ces gens-là sont comme nous! -, fini aussi de retrouver partout des rites agraires... Examinons plutôt comment la société se reflète dans les mythes qu'elle crée. Georges Dumézil n'était pas

#### Le masque de la Gorgone

Jean-Pierre Vernant - donnait à voir », comme on dit autour de lui, et il n'a cessé d'approfondir et d'élargir le champ du spectacle avec dextérité. La mort dans les yeux s'ouvre ainsi par un chapitre qui rappelle des travaux antérieurs : il y est question d'Artémis courotrophe (qui aide à grandir les enfants des hommes et les petits des animaux). Elle préside à diverses formes de changement, de communication avec un « autre • proche, situé à l'horizon du monde civilisé ou à l'aube de l'existence. Quant à l'altérité absolue, mortelle à voir, c'est une sigure effrayante qui l'incarne, la Gorgone, masque grimaçant souvent dédié en offrande à Artémis, parfois substitué dans certaines représentations archaïques au visage olympien de la déesse.

Jean-Pierre Vernant nous fait sentir comment les Grecs éprouvaient les terreurs enfantines du croque-mitaine, puis celles de la folie, de la guerre ou de la mort : comment aussi ils les ont exorcisées grace à Persée, le héros qui décapite la Gorgone, la réduit à l'essentiel, une tête, un regard pétrifiant qu'il détourne à son profit. Ce regard, cette lumière - dont

fantasmes! Des prêtres égorgent les vierges, des femmes se pendent, et Nicole Loraux a beau jeu de démasquer les sous-entendus freudiens de ces gestes : perte de la virginité, clôture définitive du corps, le gosier étant symbolique du vagin. Les Grecs le sentaient bien ainsi : de l'égorgement-défloration, ils ont parlé en termes directs. Quant au suicide par l'épée, c'est un geste éminemment

Nicole Loraux présente ces explications métaphoriques dans un style qui cède à la préciosité ambiante, ce qui est parfois amusant (Agamemnon, - pris au filet d'un voile en forme de piège -), et parfois remplace par une buée moderne le . brouillage . opéré, nous dit-on, par les vieux poetes.

Mais, plutôt que de regretter ce que Nicole Loraux ne dit pas, profitons de ce qu'elle dit et, en particulier, de sa belle analyse de la mort de Polyxène. Polyxène va être sacrifiée à un mort, Achille, dont elle représente la part de butin après la prise de Troie. En dénudant sa poitrine devant son meurtrier. Néoptolème, le sils d'Achille, elle lui demande une mort glorieuse, virile; mais l'armée grecque n'y voit que deux beaux seins jeunes, fermes et excitants. Néoptolème, un instant troublé, ne s'en comporte pas moins en sacrificateur et frappe sa victime rituellement au cou, et non militairement à la poitrine. L'attention portée au détail du texte, à ses mots, reçoit sa récompense. Coule le sang des vierges. pour la gloire des guerriers et le plaisir du lecteur de l'un et l'autre sexe!

\* LA MORT DANS LES

#### Le lieu du secret

(Suite de la page 15.)

Depuis le Moyen Age, tout le mouvement de notre culture a porté ce double conflit à devenir toujours plus aigu. L'Etat se renforcant, ses intrusions se sont faites plus agressives et pénétrantes, tandis que l'ouverture des initiatives économiques, l'affaissement des rituels collectifs. l'intériorisation des attitudes religieuses tendaient à promouvoir, à libérer la personne, aidaient à fortifier, à l'écart de la famille, de la maison, d'autres groupes de convivialité, conduisant ainsi à diversifier l'espace privé. Progressivement, celui-ci, pour les hommes, et d'abord dans les villes et les bourgades, se distribua en trois parts : la demeure, où l'existence féminine demeurait confinée : des aires d'activités elles aussi privatisées, l'atelier, la boutique, le bureau, l'usine; des enclos enfin, propices aux complicités et aux délassements masculins, tels le café ou le club.

L'ambition de ces cinq volumes est précisément de rendre perceptibles les changements, lents ou précipités, qui ont, au fil du temps, affecté la notion et les aspects de la vie privée. Les traits de celle-ci, en effet. se transforment sans cesse. A chaque étape, « quelques-uns proviennent d'un passé lointain », notait Philippe Ariès dans l'un des documents de travail qu'il nous a 11 février).

laissés (1). D'autres, ajoutait-if, « plus récents, sont destinés à évoluer, soit en se développant, soit en avortant ou en se modifiant au point de devenir méconnaissables ». Mieux averti d'une telle mobilité qui associe en permanence la continuité et l'innovation, le lecteur se sentira peut-être moins désorienté devant l'évolution qui se poursuit sous ses yeux et dont le rythme, en s'accélérant, le trouble peu ou prou. Ne voit-il pas s'étioler, entre le logis et le lieu de travail, les espaces intermédiaires de la sociabilité privée ? N'assiste-t-il pas à l'effacement rapide et bouleversant de la distinction entre masculin et féminin, que l'histoire nous montre fortement ancrée sur la distinction entre le dehors et le dedans, entre le public et le privé ? Ne perçoit-il pas qu'il est aujourd'hui urgent de s'ingénier à sauvegarder l'essence même de la personne, puisque le progrès fulgurant des techniques développe, ruinant les ultimes remparts de la vie privée, ces formes de contrôle étatique qui. si l'on n'y prenait garde, réduiraient bientôt l'individu à n'être plus qu'un numéro au sein d'une immense et terrifiante banque de données ?

GEORGES DUBY.

(1) Philippe Ariès est mort le 8 février 1984 (voir le Monde du

— LA VIE DU LIVRE librairies/bibliothèques/expositions signatures / conférences / soirées / spectacles catalogues/recherches/avis d'éditeurs Stages/offres et demandes d'emploi

LA PASTOURELLE » LIVRES ANCIENS (Maroquin-Edition originale) Catalogue illustré sur des Robert-Solean, 06600 Antibes TEL: 93-74-39-42

**TOUS LES LIVRES** disponibles en France dans les meilleurs délais uniquement par CORRESPONDANCE Lettre pénodique d'information gratuite sur demande Librairie N. HUBMANN B.P. 43 78392 BOIS-D'ARCY CEDEX

Trimestriel nº 4 SUR DEMANDE LIBRAIRIE E. DAVAL uguste-Comte, 690 Tél. : 78-37-41-43

CATALOGUE VARIA

**ÉDITIONS ORIGINALES** MODERNES

Dada, Surréalisme, Fantastique. Catalogue gratuit sur demande J. F. FOURÇADE rnt-Louis-en-File, 75004 PARIS Tel.: 43-26-42-46

A STATE OF S

Tous les ouvrages sur le yoga, l'astrologie, le bouddhisme, l'architecture sacrée, les médecines naturelles...

à LA LIBRAIRIE DES SCIENCES TRADITIONNELLES

6, rue de Savoie, 75006 PARIS Tél. 326-90-72 (à compter du 25/10/1985 : 43-26-90-72)

YEUX, de Jean-Pierre Vernant, Hachette, coll. « Textes du XX' siècle -, 94 p., 48 F. \* FAÇONS TRACIOUES DE TUER UNE FEMME, de Nicole Loraux, Hachette, coll. - Textes du XX' siècle -, 128 p., 48 F.

₩ 5 (A)

 $\sqrt{\log m} = 28$ 

. A. ..... CARLES AND

•• LE MONDE - Vendredi 22 novembre 1985 - Page 19

# LASTORE CHEZ FAYARD Les nouvelles études historiques



# LES INCONNUS DE L'HISTOIRE Collection dirigée par Jean Montalbetti

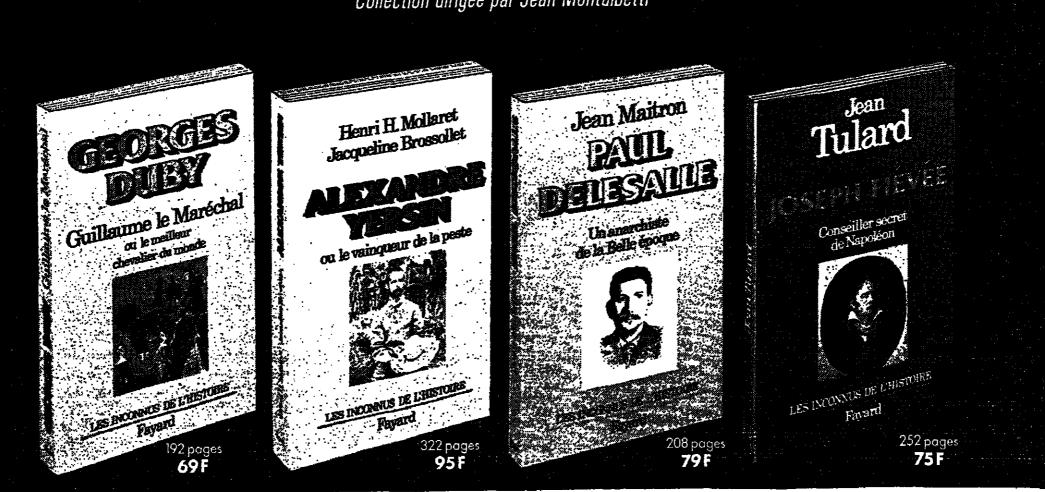

# LETTRES D'EUROPE CENTRALE

#### **ROUMANIE**

# L'annonce faite par Breban

Comment se forge l'âme d'un dictateur.

quante et un ans, né en Roumanie, est l'auteur de sept romans dont certains sont traduits dans plusieurs pays euro-péens. A la faveur de la brève libéralisation des années 60, il devient rédacteur en chef de la plus importante revue littéraire de Bucarest et membre du comité central du Parti. En septembre 1971, à l'occasion d'un voyage en France, l'écrivain déclare au Monde (1) qu'il se démet de ses fonctions pour protester contre le dogmatisme manifesté par Ceausescu, après son retour de Chine, en juillet de la même année. Au printemps 1972, Breban rentre en Roumanie et cinq ans plus tard public l'Annonciation, texte qualisié d'« obscène » et d'« antisocialiste » par les plus hautes instances du parti. Malgré l'oppo-sition des autorités, l'Union des écrivains, encore puissante en ce temps, récompense le livre avec le prestigieux « Prix du roman ». Aujourd'hui l'écrivain vit en France mais garde la nationalité

Roumanie, fin des années 50. Une faune étrange rôde dans les ruines du défunt royaume danubien et remplace les espèces en voie d'extinction, paysans bucoliques, clercs besogneux, boyards occidentalisés. En marge de la Nomenklatura, la nouvelle petite bourgeoisie rêve de produits de consommation. Staline est mort et le marxisme se porte plutôt mal.

Sur cette toile de fond se déroule l'Annonciation, second roman de Nicolae Breban, traduit en français (2). Le livre dépeint une époque où tous les espoirs étaient encore permis en Roumajours arriver. Hélas! il est arrivé. Vingt ans plus tard, le pays se retrouve avec une économie effondrée, des ressources épuisées, une population affamée et des monuments historiques saccagés. Le chauvinisme remplace le nationalisme légitime des débuts.

#### Un roman en cache un autre

Comment la grisaille et l'instabilité sociale penvent-elles générer ces habiles manœuvriers qui accèdent à un pouvoir sans partage sur des millions d'êtres muselés? Le roman de Breban raconte la formation, la montée et la chute d'un de ces illuminés surgis de nulle part, médiocre, lucide et déterminé qui finira aspiré par le néant. Précisons-le d'emblée : l'auteur n'a pas choisi comme modèle le dictateur qui sévit dans son pays asservi. Ceux qui attendent encore une dénonciation du totalitarisme roumain resteront sur leur faim. L'écrivain va plus loin, aux racines mêmes du mal. Il forge un personnage ridicule et velléitaire, doux maniaque provincial, qui découvre les délices du pouvoir et pratique la vertu du renoncement.

Traian-Liviu Grobei, petit commis voyageur, passe ses vacances à Sinaia, ancienne rési-dence des rois. Transistor à la main, il compte et recompte son argent, - se cultive », et reve d'un amour en accord avec ses aspirations - élevées -. Il rencontre Lélia, belle et conventionnelle à souhait. Grobei la séduit. Corrompu par l'orgueil, il refuse sa conquête et prend conscience de son exceptionnelle destinée ». Médiocre, il trouve la force de refuser sa médiocrité; pusillanime, il prend des responsabilités qui engagent son être profond.

L'amour de Grobei pour Lélia débouche sur une autre aventure qui convient davantage au reflet renvoyé par son miroir intérieur. Pendant que ses fiançailles s'éternisent, quelque part en Transylvanie, un autre roman, politique celui-là, prend naissance comme un sleuve qui aurait creusé son lit souterrainement. Chez ses beauxparents potentiels, Grobei trouve des manuscrits ayant appartenu à un certain Farca, philosophe nietzschéen du Casé du commerce, comme le pays en produisait à la chaîne autrefois. Le minable trouve enfin sa raison d'être et son maître. Il en deviendra le prophète et l'annonciateur,

ICOLAE BREBAN, cin- Staline dérisoire d'un Lénine

Dans la Roumanie entre chien et loup qui n'est pas encore celle du tyran, les structures d'un au se mettent en place, animé par Grobei à qui les textes de Farca enseignent les techniques et le vertige du pouvoir. Des admirateurs marginaux, anciens détenus, femmes du monde, retraités, analysent avec ferveur la pensée du gourou. Le moment vient de les réunir en une seule organisation. Pour élaborer une idéologie de remplacement? Pour renverser le régime ? L'auteur ne le dit pas.

#### Maître et esclave

Mais la soif d'absolu de Grobei est peu compatible avec l'institu-tionnalisation du message de Farca. Encore une fois, l'orgueil le pousse à se dépasser et il cède à la tentation du néant. Il disparaîtra pour toujours, salué avec une indulgente et affectueuse ironie par l'auteur alors que l'idéologie de Farca fera lentement son chemin dans l'inconscient collectif de ses compatriotes malheureux.

Les Roumains seraient-ils particulièrement doués pour supporter le pouvoir absolu? L'annonce faite par l'auteur, allégorie et roman de mœurs, message politique et satire d'une société prête à toutes les abdications, repose sur la dialectique implacable qui unit et oppose le maître à l'esclave dans un rapport de forces dégra-

Nicolae Breban est un auteur européen important, et l'on pense à Céline quand il nous fait découvrir la petite bourgeoisie d'un pays fragile en quête d'une idéologie. Quelle force, quelle férocité! L'architecture de l'Annonclation est celle d'un château baroque construit sur plusieurs niveaux au bord d'un insondable ravin, bâtiment solide destiné à durer. Les monologues et les dialogues, qui occupent une grande place dans les narrations composant le corpus monumental du roman. sont autant de fenêtres ouvertes sur les abîmes de personnages balzaciens, dérisoires et grandioses à

Bien sûr. l'écrivain se fait l'avocat du diable quand il nous propose des personnages aussi fascinants, complexes et odieux que Farca et Grobei. Le lecteur se demande à juste titre si le romancier ne les aime pas vraiment. Mais n'est-ce pas le droit de tout créateur digne de ce nom, d'aimer, au-delà du sarcasme et de l'amère ironie, les héros à qui il donne vie ?

EDGAR REICHMANN. ★ L'ANNONCIATION, de Nicolae Brebau, (bien) traduit du roumain par Dorina Radu et Marcel Péju. Flammarion, 519 p.,

(i) Le Monde du 22 septembre 1971. (2) Le premier roman, En l'absence des maîtres, a été publié chez Flamma-rion. (Voir le Monde du 3 juin 1983.) TCHÉCOSLOVAQUIE \_\_\_\_\_

# L'humour cruel de Bohumil Hrabal

Des épisodes héroï-comiques dans une petite ville de Tchécoslovaquie avant la guerre.

s'arrêta a cette énigmatique évidence qui caractérise, de Dickens à Vialatte, les grands livres d'enfance. Le monde y est fabuleux, comme des images. de lanterne magique, mais séparé de nous par la glace transparente du temps enfui. Ces livres-là, on ne les admire pas, on les aime, presque en secret, parce qu'ils nous ont fait retrouver « l'ombre des tilleuls » et les petites bêtises d'autrefois, le cœur un peu serré : justement, c'était... autrefois

Pour cette histoire, sans doute partiellement autobiographique, qu'il écrivit malade et se croyant au bord de la tombe, Bohumil Hrabal a retrouvé l'étonnante intrépidité des nalfs : il lui importe peu de mener savamment son récit, il présère au fini artistique d'une chronique bien déroulée les zigzags de la mémoire, il sautille d'une scène à l'autre sans se soucier des années qui les séparent; seuls le guident le bonheur de l'émotion, le plaisir du conteur dont le lecteur partage peu à peu l'intimité émerveillée. C'est un enfant, un ancien

enfant, qui se souvient d'avant. Du temps de l'innocence. Dans sa petite ville, il y avait la brasserie dont son père était gérant, et où son oncie travaillait comme ouvrier, il y avait les docks et leurs fastes, les « cafés à personnel exclusivement féminin », ct puis toutes les anecdotes attachées à chacun. C'était en Tchécoslovaquie, avant la dernière guerre. Le roman s'ouvre sur l'enfant, et son aptitude toute particulière à collectionner les sottises à ne pas faire, puis, progressivement, ce sont les deux frères, son père et son oncle qui vont prendre le devant de la scène, en une succession de gags où ils apparaissent, grandioses et fantas-

nages de la tradition populaire que comme de chers disparus.

Si l'enfant narrateur est assez doué pour l'incongru, il a manifestement de qui tenir: son oncle entière est donc probablement slavissime, car elle est effectivement passablement cinglée dans le genre gai. Du coup, même quand la guerre arrive, c'est la ville qui gagne: elle contamine l'officier



Pepi, le favori des dames, fait alterner la grande vie et la misère avec une régularité touchante, tandis que son père Franci, l'homme responsable, massacre toutes les montres à portée de main chaque fois qu'il éprouve quent. Comme dit le grand-père, qui fait du petit bois de n'importe quel bahut quand il est légère-

allemand. Quant aux Tchèques, ils restent imperturbablement semblables à eux-mêmes.

Avec nonchalance, au long de ses sketches héroï-comiques, le roman prend ainsi la grandeur d'une légende. Dans la douceur une contrariété, ce qui est fré des souvenirs folâtres et gaillards, 72 F. passe la splendeur fruste des récits qui sont l'esprit même d'un peuple. Cet ange du bizarre rigoment énervé, c'est une question de lard qui inspire les tribulations tempérament - « les Slaves, vous des habitants de la petite ville, en

A Petite Ville où le temps ques, bien plus comme des person- savez ». La petite ville tout une succession d'épisodes dont la vigueur paillarde se double d'une étrangeté proche du fantastique, ce n'est plus seulement l'enfance du narrateur qu'il caractérise, mais bien l'enfance robuste d'un monde où tout va lentement basculer quand l'oncle Pepi meurt. car on sait alors que le temps a

Paradoxalement, la révolution a beau survenir, ce n'est pas elle qui véritablement entraîne des changements. Bien sûr, le père n'est plus gérant, mais, comme il a toujours préféré la mécanique, il a enfin le loisir de jouer avec ses moteurs. C'est la mort du frère qui marque vraiment la fin de cette éternité joyeuse où chacun se débrouillait pour ne pas voir les ombres, ce qui ne les empêchait évidemment pas d'exister. Pepi finit usé, quand son presque patron de frère est toujours sur pied.

L'humour tchèque est décidément cruel, qui nous donne des rêves, pour, suavement, en déployer ensuite l'impossibilité. Et Hrabal est un virtuose de cette retorse candeur qui sait nous faire désirer de verts Edens paisibles, puis nous indique que ce sont des champs de mines. Mais son « écriture spontanée », comme il la nomme, admirablement simple. toute en instantanés-chocs et en répétitions épiques, apporte, en même temps que la désillusion, la consolation.

#### EVELYNE PIEILLER.

\* LA PETITE VILLE OU LE TEMPS S'ARRÊTA, de Bolumil Hrabal. Traduit du tchèque par

Du même auteur : Trains étroitement surveillés (Gallimard), Moi qui ai servi le roi d'Angleterre (Laffont, 1981), Une trop bruyante solitude (Laffont, 1983).



HONGRIE.

# Pour découvrir Gyula Krudy

Un romancier du silence et de l'immensité

dirigée chez L'Harmattan par Ibolya Virag et consacrée aux auteurs d'Europe centrale s'ouvre sur une révélation. Bien qu'écrit au début du siècle, le récit de Gyula Krudy (1878-1933), dans la belle traduction d'Ibolya Virag, apporte au lecteur d'aujourd'hui e denrée essentielle : le silence. Retranché, dès le titre, derrière deux initiales anonymes, le narrateur n'est ici qu'une voix discrète qui compte moins que ce qu'elle

A nouvelle collection révèle autour d'elle, la province Domaines danubiens», du Nyirség et ses charmes d'arrière-pays.

Il suffit pourtant de lui prêter

attention pour que ces charmes l'écoulement paisible des saisons. le passage fugitif des voyageurs et des amours, les veillées à la maison et à l'auberge - nous happent avec la force d'un envoûtement. Le silence de Krudy n'a rien d'une absence de vie : c'est, tout au contraire, un silence qui parle sans cesse, qu'animent en permanence d'innombrables frissons et où s'allument obstinément, jusqu'au plus profond de la nuit, les feux et les éclairs de nouvelles présences. Le moindre fait, le

geste apparemment le plus anodin, éveille aussitôt un écho qui le porte hors de ses limites, en l'élargissant comme à l'infini : le lever du jour est tout un voyage, l'odeur du pain rappelle la beauté de jeunes paysannes, qui, à leur tour, évoquent le cliquetis des faux aiguisées dans les prés.

Par le truchement d'une métaphore ou d'un rapprochement poétique, proches, à tour de rôle, de l'imaginaire des légendes populaires et des rêveries ironiques d'un Bruno Schulz, le quotidien est promu au rang d'un mythe. On dirait que toute chose, chez Krudy, est traversée à tout instant par l'étendue des plaines hongroises, et porte en elle un écho de

leur immensité : • Le roulement de la carriole sur le chemin de la forêt retentissait au loin comme la vie qui se met en route. -

Le livre, cependant, n'offre pas seulement de belles images. Comme chez tout vrai poète, la rêverie de Krudy est aussi une pensée qui ouvre la voie - sans insister – à une subtile réflexion sur le temps, la mémoire, l'enracinement des campagnes opposé (déjà!) à l'exil de la vie en ville.

★ NN, de Gyula Krudy, traduit du hongrois par Ibolya Virag, pré-face de Gyula Sipos, L'Harmattan, 140 p., 75 F.

 Au sommaire du numéro 6 de la Lettre internationale (automne 1985) : « Une culture nationale ? », du Yougoslave Predrag Matweje-vitch; « De l'objectivité », d'Edgar Morin: « L'intellectuel de notre époque », de l'Italien Vittorio Strada; « Anachronisme porvégien », de l'Allemand H .-M. Ensensberger; « Ibsen et la liberté impossible », du Norvégien Helge Rouing : des poèmes du Soviétique Nikolai Zabolotski (1903-1958), des lettres et poèmes de D.H. Lawrence, trois articles sur la mort de l'Anglais Anthony Barnett, du Polonals Jan Kott et du Français J.-P. Vernant ; - Solienitsyne et nous », une étude de Georges Nivat; une pièce sur Lukacs: « La voix de son maître ». du dramaturge hongrois istvan Eôrsi, etc. Prix du numéro : 30 F.

Une livraison passionnante qui ouvre des fenêtres sur l'Europe tout

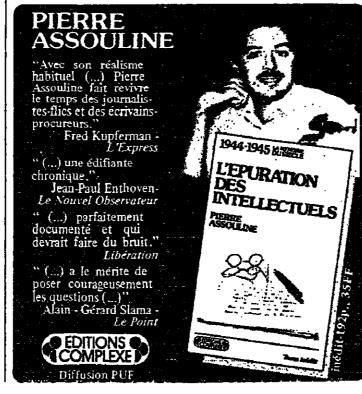

### « Domaines danubiens » La nouvelle collection « Do-maines danubiens », dirigée par Peter Esterhazy.

la Hongroise Ibofya Virag, è L'Harmattan, souhaite publier sans a priori tout ce qui a trait à l'Europe centrale. Elle réunira la production — inédite en français d'Autriche, de Roumanie, de Hongrie, de Pologne, de Tché-coslovaquie, de Yougoslavie, ainsi que certains auteurs allemands et suisses, du seizième siècle à nos jours.

Après N.N., € Domaines danubiens » annonce cinq titres hongrois : un essai d'histoire comparative, les Trois Europes, de Janos Szücs, préface de Fernand Braudel; Ouvriers hongrois 1955-1985, d'Istvan Kemeny ; Misère des nations centre européennes, d'istvan Bibo: Tir à balles, roman de Lajos Grendel; Qui garantit la sécurité de la lady ? roman de

Par ailleurs, le Groupe d'études de la monarchie des Habsbourg, qui s'est créé à Strasbourg, annonce le premier numéro des Etudes danu-biennes. Au sommaire : le resement économique autrichien sous le règne de Léopoid I (1657-1705), l'institution militaire autrichienne, le rôle de Vienne dans la politique tchèque de 1874 à 1914, une agglomération provinciale devient métropole – évolution de Budapest au dix-neuvième siè-cle. (Abonnements à la revue : Groupe d'études de la monarchie des Habsbourg, IHEE, 8, rue des Ecrivains, 67081 Strasbourg.)

LE DESTIN ULTIME

Zéno:

Henr.

quelq

parad

Nicho

— tes:

paradi

géomé

- les

- les

les Cr

\_ les ,

de la 1

— les

parado

Dan

DE L'UNIVERS Du : 2:2 bang" originel au rei Cidissement final: hypotheses et certitudes.

# Belfond/Sciences

Collection dirigée par Jean Audouze



Sauriez-vous dire, en regardant ce dessin, quel est le plus grand personnage? Et le plus petit? En bien, ils sont tous de la même taille! Il s'agit en effet d'un paradoxe visuel.

Zénon d'Elée, Aristote, Léonard de Vinci, Dürer, Holbein, Lewis Carroll, Henri Bergson, Einstein, Bertrand Russel, Louis de Broglie ne sont que quelques-uns des architectes et maçons de cette absurde maison des paradoxes où l'impossible est chose banale.

Nicholas Falletta étudie les cinq grandes catégories de paradoxes:

— les paradoxes visuels: figures ambiguës (M.C. Escher), figures impossibles, paradoxes de la perspective (anamorphoses), illusions visuelles, disparitions géométriques, paradoxes topologiques

- les paradoxes de l'infini: paradoxes du batracien

— les paradoxes logiques: paradoxe du barbier, paradoxe du menteur (Tous les Crétois...), dilemme du crocodile

— les paradoxes scientifiques: paradoxe des corbeaux, paradoxes temporels de la relativité

— les paradoxes du choix et de la prévision: dilemme du prisonnier, paradoxes de la probabilité (Théorie des jeux)

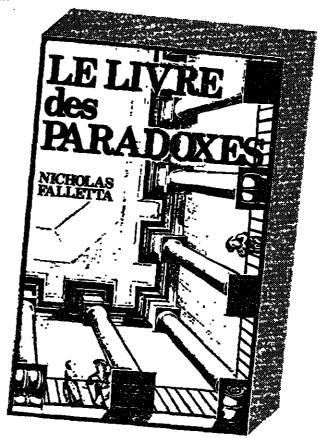

#### Dans la même collection:

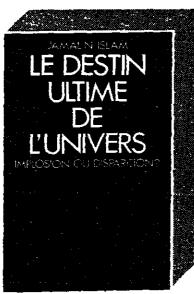

LE DESTIN ULTIME DE L'UNIVERS Du "big bang" originel au refroidissement final: hypothèses et certitudes.



LE FROID
ET LES TÉNÈBRES
L'"état des lieux" après
une guerre nucléaire.
Un document plus terrible
que les pires scénarios
de science-fiction.



L'UNIVERS: SOMMES-NOUS SEULS? Existe-t-il d'autres civilisations? Sommes-nous à la veille d'une future "colonisation galactique"?

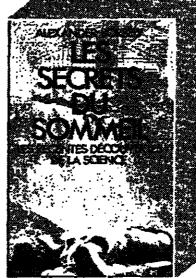

LES SECRETS
DU SOMMEIL
Nous passons un tiers de
notre vie à dormir. Cela
mérite peut-être réflexion...

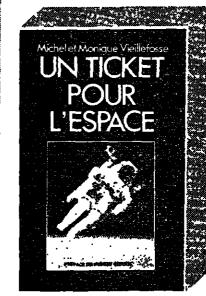

UN TICKET
POUR L'ESPACE
La "route des étoiles" et
les missions spatiales racontées
par l'un des responsables
du CNES.

#### ROMANS

# La misère et la sainteté

Une recherche de l'absolu parmi les monstruosités de notre époque

lui d'Olivier Germainlui d'Olivier Germain-Thomas. Complètement démodé : il ne parle ni de son nombril, ni de ces fameuses « racines » qui permettent depuis quelques années aux lecteurs de Brioude de distinguer au premier coup d'œil un enfant de Saint-Malo, d'un natif de Paramé ou d'un fils de Dinard, Il évoque, c'est vrai. Dieu et les dieux, ce qui se porte chic cet automne où les anges passent volontiers; mais L'amour est un assez grand selgneur embrasse des cieux sensi-blement plus vastes que ceux de nos théologies byzantines et de nos mièvres politiques du sacré : ce roman est tout simplement une interrogation sur l'humanité.

Inutile d'enfoncer le clou : le sujet excède les capacités créatrices de Germain-Thomas; et il serait facile de relever ici les faiblesses de l'histoire, qui ne trouve pas toujours son assise entre la description réaliste et la parabole mythologique : là des naïvetés par trop appuyées, là encore des exaltations que l'on devine si puissantes et si intimes qu'elles ne peuvent se traduire que par des expressions un tantinet bafouilleuses. L'indicible est moins rebelle aux poètes qu'aux roman-

Toutefois, il subsiste dans ce livre l'essentiel de ce qui l'a impériensement guidé : l'élan, le souffle, la tension grave, le désir de se colleter avec l'absolu, non pas à travers les jeux mondains de la théorie et des fines balances de la dialectique, mais par le biais de la réalité, bien concrète, bien monstrueuse, de notre monde : celle des favellas brésiliennes, de l'inhumaine humanité, des enfants li-

IEN étrange roman que ce- la prostitution, de la grâce qui paraît avoir définitivement déserté, des dieux de synthèse qui ne paraissent avoir été inventés que par la dérision du désespoir.

#### Le sens de la prière

Au fond de ces gouffres de l'innommable, au bout de l'abjection, de la trahison, des mensonges, des vies truquées, le héros de Germain-Thomas, Eric, va ren-



contrer, davantage même que la sainteté, davantage encore que l'éternité instantanée de l'amour. le véritable sens de la prière : la communication impossible, tragique, unique, où l'homme se re-trouve en Dieu sans pour autant s'abolir.

Happy end sur fond de mort et vrés à la pourriture, à l'alcool et à de déchirement, qui ne doit en

rien faire croire qu'il s'agit d'un livre édifiant ou même bienpensant. A aucun moment, Germain-Thomas n'écarte les fortes raisons du scepticisme, les tentations du désespoir; le sacré ne se découvre qu'à la frontière du sacrilège. Et la limite est très mince, imperceptible aux âmes ordinaires, qui sépare l'amour di-vin de la fusion charnelle.

Mais la seule révoite contre l'inhumanité et contre la mort, la simple acceptation d'un ciel vide et silencieux, l'idée d'une religion qui ne serait que l'exacte adaptation de soi-même aux mille forces contradictoires qui gouvernent le monde, tout cela paraît à Germain-Thomas et à ses héros vision trop étroite et trop courte, manière de composer avec l'absolu, aveuglement de repu ou défaite de misérable.

Ici, avec des mots simples, à travers une histoire presque policière, on n'hésite pas à voler très loin et très haut, à rouler dans des ravins d'immondices, à inventer des saintes à la fois prostituées et vierges, à mêler les divinités extatiques des fêtes brésiliennes au Dieu muet des cellules de nos monastères. Ici on respire un autre air, unique et orgueilleux de l'être, attachant et agaçant à force de tension, de rigueur, d'embrasements tout intérieurs. Avec, au bout, une seule certitude : non celle, toute subjective, d'avoir lu un grand livre, mais celle d'avoir traversé un roman absolument nécessaire. A son auteur comme à

PIERRE LEPAPE.

\* L'AMOUR EST UN ASSEZ GRAND SEIGNEUR, d'Otivier Germain-Thomas, Albin Michel, 240 p., 85 F.

#### Les flâneries parisiennes d'un ethnologue

(Suite de la page 15.) Le voilà dans le métro. Il manque une station et doit revenir en arrière. Il change de quai et devient le spectateur de celui qu'il était il y a quelques instants. Un passage de Lévi-Strauss lui revient : « Toute culture peut être considérée comme un ensemble de systèmes symboliques... .

La Traversée du Luxembourg joue constamment de l'interférence entre le propos théorique, l'introspection et l'itinéraire urbain. Le citadin regarde la culture bourgeoise avec des yeux d'ethnologue.

#### Les châteaux de cartes de notre enfance

Une petite annonce de Libé. une affiche publicitaire, un match de football, une joute oratoire au comptoir d'un bistrot, un supermarché, un feuilleton à la télévision ou des bribes de conversation avec des amis lui donnent l'occasion de revenir à ses thèmes favoris: la construction individuelle comme construction sociale, les différents temps du rituel, les systèmes symboliques, le conflit des générations et le totalitarisme comme horizon de toute formation sociale. Il réussit même à caser presque in extenso une communication à un colloque qui avait pour thème « Le retour du religieux ». Le côté bricolé du récit ajoute à

la sincérité. La maladresse du montage produit aussi un effet de

vérité : pas de divorce entre la pensée et la vie. Une sorte de grâce évite à ce personnage raisonneur de tomber dans le moralisme ou de paraître pontifiant. Il s'en faut de peu! Et c'est justement la proximité du ratage, du fatras, qui donne à la Traversée du Luxembourg la beauté des châteaux de cartes de notre enfance. Avec, en plus, un air d'innocente gravité.

#### Des pièces à conviction et à séduction

Les lecteurs attentifs de Marc Augé, ceux notamment qui ont lu Pouvoirs de vie, pouvoirs de mort, ou Symbole, fonction, histoire, on le Génie du paganisme, remarqueront que l'auteur pro-pose ici un échantillonnage de ses curiosités. Il passe d'un sujet à l'autre et, sans en avoir l'air, dresse un bilan d'idées. Je le soupcome même, de temps en temps, de caricaturer sa propre pensée car dans l'économie du livre ses théories deviennent matière narrative ou, plus simplement, objets. Elles ne semblent pas être là pour résoudre un problème ou pour déboulonner une thèse adverse, mais pour situer celui qui parle. Pour émouvoir celui qui lit. Ce sont des arguments qui - comme les gros plans dans les films d'Hitchcock - ont une fonction d'abord dramatique. Ce sont des pièces à conviction et à séduction,

JULIEN RIES Les chemins du sacré dans l'histoire Le poiet sur un riche dessier, qui a deputs un siècle, oblisé rombre d'historiens, d'éfimològues, de sociologues, de philosophes et de théologiens. LA CROIX

Nos sociétés ne s'expliquent pas uniquement par la rationalité économique : capitalisme et socialisme sont aussi des complexes culturels. Nos espaces de vie ne sont pas aussi étanches qu'il y paraît et ils communiquent entre eux. Le mythe et le rite coulent encore dans nos gestes. Il suffit à Marc Augé d'esquisser une typologie de nos héros de feuilletons télévisés (Dallas, en particulier) pour faire sentir la part active de l'inconscient et du symbolique. Ne parlons pas de publicités. Tel after-shave m'ensauvage, tel rouge à lèvres m'envoûte, tel club de vacances me tribalise. Malgré notre incommensurable vanité, nous sommes moins postmodernes que post-néolithiques. Nos habitudes - mécanisées par l'urgence et démagnétisées par l'oubli - sont des rites fossiles.

#### En traversant le jardin du Luxembouré

Métro, bureau, ethno. La fin du livre donne la clé du titre. Inquiet d'un mal de gorge persistant (estce l'alcool et le tabac de la veille ou la climatisation?), en allant chez son médecin, le narrateur traverse le jardin du Luxembourg. Il y retrouve des impressions d'enfance et se remémore un livre d'Anatole France, le Livre de mon ami. La salle d'attente du médecin lui inspire une dernière pensée désabusée : « Nous sommes tous frères mais par défaut : défaut d'intérêt pour tout ce qui n'est pas la cause ou le signe de notre angoisse. » Cependant le diagnostic lève ce soupçon de misanthropie : rien de grave.

La journée se termine. L'ethnologue confirme ce qu'il avait entrevu depuis longtemps. Il sait que la compréhension de soi passe par les autres. Pas d'identité hors du social. Et la dernière ligne du livre tombe comme un rideau : « Il fait beau. Je vais prendre un taxi. Je suis heureux. • Bravo.

JACQUES MEUNIER

#### LE FEUILLETON DE BERTRAND POIROT-DELPECH

# Le poids de l'âme

(Suite de la page 15.)

Le changement de majorité en France lui offrait l'occasion de retourner à l'école du terrain. Il était conscient que l'exercice quoti-dien des responsabilités fait perdre de vue l'essentiel. Entre la conférence du matin et le paraphe du soir, comment savoir si ce qu'on veut a encore un sens ? Dire ce qu'on croit, faire ce qu'on dit, se prendre soi-même au mot : tous les hommes politiques devraient se soumettre périodiquement à cette cure.

Etre térnoin selon Pascal, prêt à se faire égorger, et non, comme c'est devenu l'usage, à se... rengorger : le propos a de quoi séduire. Le connaissant, j'imagine qu'il ne déplaisait pas à Deniau d'aller, fût-ce à portée de jumelles, chatouiller l'armée rouge, un adversaire à se mesure, comme Achab cherche le contact avec la baleine. Regarder le « Risque » sous le nez, voir la tête qu'il a : chez cet ancien d'Indochine, chez ce marin, c'est une sorte de réflexe métaphysique... Et l'excellence en tout, une manie.

E n'est pas un luxe, en tout cas. Le drame des maquis n'est pas de recevoir des visiteurs inévitablement cursifs, mais d'être ignorés. Contre les Américains au Vietnam, le raffut était intense. rappelez-vous. Contre les Russes en Afghanistan, il retombe sans cesse. Seuls les Français font le voyage - plus de cinq cents à ce jour. Un chef rebelle d'Erythrée se lamente : on ne parle plus d'eux parce que «ça fait trop longtemps» qu'ils se battent. La ténacité sanctionnée! N'y aurait-il pas de notre part, nous les repus d'émotions télévisuelles, une barbarie de l'indifférence? Mettons : de l'étourderie ?

Contre l'oubli, Deniau a donc partagé pendant quelques nuits les marches forcées des maquisards d'Afghanistan, d'Erythrée, du Cambodge, d'Angola et du Nicaragua. Les dangers encourus? Ce n'est pas à l'intéressé de les peser, encore moins au lecteur en charentaises. Disons qu'en vue des hélicoptères soviétiques, dans les pirogues des Miskitos ou en vol clandestin pour l'Angola, notre reporter a dû connaître de ces moments où, dit un poète, « la barbe pousse plus vite ». Si une balle s'était perdue, on voit d'ici les « nécros » qui eussent fleuri; une sorte de Dieuleveult, en moins notoire. Le culot n'a pas bonne presse, en France, surtout s'il vient déranger notre politique des rhétoriques

A leçon principale de Deux heures après tique » la puissance, la noblesse, que lui conferent la pauvreté et le combat. Pour Sebastian, héros d'un des contes, invérifiables mais criants de vérité, qui émaillent le reportage, la politique consiste, comme chez les journaliers de Caldwell, à organiser sa survie, à faire son trou. Même économie de geste et de symbole chez l'Afghan Oumayoun qui a bondi sur une automitrailleuse ennemie pour la neutraliser, comme dans l'Espoir, de Malraux, et qui, sa main ayant grillé contre le blindage, implore qu'on lui sauve l'index droit, parce que c'est « le doigt qui tire ».

C'est la grandeur des guérillas, comparées aux conflits « classiques » : l'embuscade exclut les embusqués. Le combattant s'autoconvoque. Au fond de sa nuit et de sa colèrepeur. il sait à tout instant qui il combat et pourquoi. Chacun décide de son engagement, à son heure. Pour les Chouens, la goutte d'eau de l'insupportable est venue, dit-on, de la réquisition des chevaux de trait. Pourquoi

**Editions Messidor** 

HENRI ALLEG

252 pages 99 F

**EDOUARD VALDMAN** 

LES SOLEILS DE LA TERRE

« Cette attente à la fois rési-

gnée et tragique postulant du

signe qu'il s'inverse. » SALIAH STETIE.

VIENT DE PARAITRE

LES OISEAUX MORTS

LES LETTRES LIBRES, Editions

129, rue de Crimée, 75019 PARIS

JEAN MALRIEU.

**ISADORA** 

Poèmes 1977

Poèmes 1980

Conte

C'est très beau. >

EN SOI LE DÉSERT

tel paysan espagnol a choisi son camp, dans l'Espoir ? « Pour la dignité. » Sous l'occupation allemende de 1940-1945, une infinité de raisons ont fait éclater les familles d'esprit, les familles tout court; d'où la mine romanesque constituée par la période, et la difficulté, patiemment surmontée par Henri Amouroux, de faire historiquement justice au comportement de tout un peuple.

Parmi les mobiles des maquisards croisés par Deniau, il y a eu l'allergie à un modèle soviétique imposé et inapplicable, le rêve d'un autre ordre (l'islam), un village brûlé, un frère abattu : le vieil engrenage. Et toujours le poids de l'âme, cette âme niée niaisement par les mandistes du musée de Kiev à propos du cadavre d'une religieuse, et qui, décidément, n'en finit pas de survivre..

ERA-T-ELLE le poids, au bout du

Deniau mêle des considérations géopolitiques, en ancien gouvernant et en... joueur d'échecs. La faiblesse de l'Occident vient de ce qu'il n'a pas su « répliquer » aux conquêtes directes ou indirectes de Moscou. Sans rencontrer de résistances autres que locales et tragique-ment faibles, le monde soviétique s'assure des bases, se sert à distance de ses alliés cubains et autres ; la thèse, controuvée, des contradictions mortelles du capitalisme avancé a fait place ouvertement à une stratégie de coupure entre l'Ouest et un tiersmonde instable, avec l'avantage que les dirigeants communistes n'ont pas à redouter leur opinion publique, et peuvent manipuler les nôtres...

Entre les forces de déstabilisation de l'Occident et la résistance à l'expansion communiste, la disproportion est présente-ment écrasante. Mais Deniau retire de sa tournée aux fronts un espoir raisonné. Même si le Léviathan soviétique se fait passer pour le Messie et inspire la terreur, il vit lui-même dans la peur. Il n'y a pas d'exemple que les empires bâtis sur un avenir octroyé n'aient pas sombré. Celui qui se sert d'une épée périra par l'épée. Deniau ajoute : par sa propra épée.

UE faire? Que l'Ouest apprenne à savoir ce qu'il veut, que l'ONU ne limite pas à l'Afrique australe l'exidence d'élections libres, ce critère sacré; que les hommes politiques scient interdits de « futur », les « matamores du libéralisme » tion ». Très important, aux yeux de Deniau, une règle, un honneur, ce « non » aux prétentions de connaître la fin de l'histoire l Rien n'est hasard mais tout est aventure. Un homme seul peut faire échec à un empire, comme les petits vers « kilbith » accrochés aux ouies des monstres marins. Tout paraît inutile, et rien n'est iamais perdu.

La formule rappelle la transcendance à laquelle Mairaux voyait liées toutes les grandes figures de l'humanité. Souvenez-vous de l'essai sur Goya : « L'amour appelé sur le Montagne n'était pas du cœur mais de l'âme, pas sentimental mais métaphysique. > Et dans l'entretien avec Grover (Gallimard. « Idées », 1978) : « N'importe quel acte d'héroisme est un mystère aussi grand que le mystère du Mai. >

\* ANDRÉ MALRAUX, de Michel Cazenare.

Balland, 336 p., 89 F. \* DEUX HEURES APRÈS MINUIT, de

compte? . A ses choses vues et romancées,

destrice e mouble d'une jeune file to a sent a l'église, se sent 50 session nomme qu'elle imaman, la elecce l'ambiance de 1:000.4 - es débuts de l'itter Light - E des gens qui la ser tourise vers le passé, ou Naces The Besabuses, # s'aoit # 213 1€ 20 26 COMMERCS & grande a contract of the second of the secon perce a to the berceau du fasparie l'est e même gente de l'este : en are que l'oisiveté est

A côté

agentant que le Théâtre de

est en travaux, le

inggo - spectacle de

Create Secon — dans un

narramen non dont is pla-

passe in espace profond, où

star : starsees Queiques

charges affire des fleurs en bou-

la se ce le metal, elle pro-

Tes vitrées sur les

green est un no man's

errores cemé per un

carre wa eunos, une pege nome.

igg green and a distriction a

professional and a

- 355 ves. Les gradins

∘LE LEGS » et «L'ÉP! Marivaux le 1

Una diese vide, deux chalans praniannya dentre un mur, des musica, resiliune iumière lugubre au man d'une verrière sile On one of its centième versich der Vistoriaux-fine d'un mende quanti e nideau se libre et cestou no la décor de Frédéric Potem du Treêtre des Amer-Ders a l'anterra dù l'on préserie une production de la Comedia de Geneva, la Laga et l'Estable dona la mise en acène **G**e Claude, 51-252.

Et au 1 % spectacle met en attion des personn**ages bien** vitanta en decides à satisfaire leurs des ra dans men lächer en echange mananeux et dérisoires Minime de detites bêt**es en cage.** Les torités - soujours les memes thet Mariyaux — sont Celes de gens dui pourment sepoise menoullement, car is Sament et aant destinés l'un à. fautre Tea Darce qu'ils sont Mehen: . . . a l'autre, ils se. une share o argent.

And lens e Legs, le Marquis Usan-5- dalartre) aime le Comtesse Eleryne Didi), mais if don eggine Hortense (Anne i- ame le Chevalier Care Sear ou pien lui verser 200,000 = St ca, il ne le veut Par more par avance que par Ma<sub>NaGe</sub>.

Voice : Front dégarni, les Deus cerses tel un Alceste more interable. Jean-Baptista Malarie institue le comportament de Marquis des une timidité prothe se la paranoia. Il est fasciné

> SHEPARD CHE \_ amour,

Une leurs femme en combireson et assise sur un lit dans d'Augustian d'Augustia Tage de Mar dans Fool for Love, de Sam Shepard, semble sortir turibles of Edward Hopper. A the chaves. Signeds bouclés, des lantings a eperons, un fusil, un esse et ces unettes noires. May st Eddy 12 Got : « Je pars -Mon. rests - Va-tien - Pour-Ot manyaurese américain qui State Sand Column mot soit sus-capable de retann l'attention. De tamps, intervient

that quite here an temps, intervient by here a compage. Qui est-il? Ce Dièce elle-même, The West Street energy of the Street e mana parca ? Une chose est aria scene : ast en permanence aria scene : ast en permanence aria scene : andis que May et butaille de : equita se disputent. k narchen; en long, en large et

ESCEUVRES DE BEETHOVEN, MOZART CH

SONT AU PROGRAMME I AL ÉGLISE AMÉRICAINE, 65, quai d' Loc. par tél. ; 60-84

Chelkin SI Hannza BOUBAKEUR LISEZ LA DIFFÉRENCE Traité moderne de S.O.S. AMERICA Contenu doctrinal, ramilications, Ecoles orthodoxes et hétérodoxes, soufisme, théologie comparée, concordances et divergences des " Ecritures révélées (Thora, Evangile, Coran) Avenir de l'Islam dans le monde. 488 pages : 230 F MAISONNEUVE ET LAROSE 15, rue Victor-Cousin 75005 Paris - Tél.

> Important Editeur Parisien recherche pour ses différentes collections

manuscrits inédits de romans, poésie essai théatre. Les ouvrages retenus feront l'objet d'un lancement par presse, radio et télévision. Adressez manuscrit et C.V. à la Pensée Universelle 4 rue Charlemagne, 75004 Paris - Tél. 887.08.21.

Conditions fixées par contrat. Notre contrat habituel est défini par l'article 49 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire.

la pense universelle

# culture

#### THÉATRE

#### « LES IRRESPONSABLES », à Gennevilliers

#### A côté de la vie

Gennevilliers est en travaux, le centre dramatique présente les irresponsables - spectacle de Christian Colin, d'après un roman d'Hermann Broch - dans un hangar peint en noir, dont le plafond est soutenu par des colonnes massives. Les gradins laissent un espace profond, où sont dispersées qualques chaises, entre des fleurs en bou-quets dans des seaux de zinc. La lumièra frappe le métal, elle pro-vient de portes vitrées sur les côtés. L'espace est un no man's land intemporel, cemé par un monde mouvementé dont on perçoit les échos, une page noire

pour la parole. La perole va d'un comédien à l'autre avant de se fixer sur des personnages. Madeleine Marion raconte le trouble d'une jeune fille qui, allant à l'église, se sent survie par un homme qu'elle imagine communiste. Le premier monologue pose l'ambience de l'époque - les débuts de Hitter - à travers des gens qui la vivent du bout des lèvres. Ils sont tournés vers le passé, ou lucides mais désabusés. Il s'agit de dire, ce qu'on commence à avoir beaucoup entendu : l'irresponsabilité - ou plutôt l'indifférence - fait le berceeu du fascisme. C'est le même genre de vérité première que l'oisiveté est mère de tous les vices - surtout

11.22.421

44.0

September 19

gp4....9c

ggeraf water to

· • •

dasem to apply of

1975 C. 197

a grant to

227 80

Marie Co.

The state of the s

The state of the s

p. 194 - 35

... BOUEAKEUR

يان هرچدي

Pandant que le Théâtre de quand alle est suble et s'accompagne de pauvreté... C'est vrai et insuffisant. Le marasme économique et politique ont joué aussi leur rôie dans l'aberration nazie.

Le spectacle suit le ces d'un jeune homme (Jean-Claude Legay) qui, après la mort de sa mère et sa rencontre avec un professeur largué (Christian Colin), fuit ses responsabilités en se laissant protéger par les femmes (Suzel Goffre, Claire Vauthion, Valérie Todano, Emmanuelle Riva) séduites per son indifférence. Car il n'est pas séduit et ne fait rien pour plaire, si ce n'est d'être là et de répondre aux rêves.

On pense à la pièce d'Horvath Don Juan revient de guerre, et on regrette que Christian Colin, avec Anne-Françoise Benhamou, ait préféré adapter un roman, le placer dans un espace d'abstracdans les paroles, les person-nages perdent leur chair. Emma-nuelle Riva, en vieille aristocrate toujours jolie, se caricature. Jean-Claude Legay trimbelle, du début à la fin, le même ennui boudeur. Le spectacle laisse l'impression frustrante de frôler quelque chose de très fort.

COLETTE GODARD. ★ Gennevilliers, salle Henri-Colin, 32, rue François-Kovacs, 20 h 30.

«LE LEGS» et «L'ÉPREUVE», à Nanterre

#### Marivaux le misanthrope

Une pièce vide, deux chaises braniantes contre un mur, des murs pauvres, une lumière lugubre qui tombe d'une verrière sale. On craint la centième version de Marivaux-fin- d'un monde, quend le rideau se lève et découvre le décor de Frédéric Robert au Théâtre des Amandiers, à Nanterre, où l'on pré-sente une production de la Comédie de Genève, le Legs et l'Épreuve, dans la mise en scène

de Claude Stratz. Et puis le spectacle met en action des personnages bien leurs désirs sans rien lâcher en échange, hargneux et dérisoires comme de petites bêtes en cage. Les histoires - toujours les mêmes chez Marivaux - sont celles de gens qui pourraient s'épouser tranquillement, car is s'aiment et sont destinés l'un à l'autre, mais, parce qu'ils sont destinés l'un à l'autre, ils se métient. Ou bien l'ob- stacle est

une affaire d'argent. Ainsi, dans le Legs, le Marquis Comtessa (Evelyne Didi), mais il doit épouser Hortense (Anne Durand), qui aime le Chevalier (Carlo Brandt) ou bien lui verser 200000 F. Et ca, il ne le veut pas, moins par avarica que par

Voûté, le front dégarni, les pieds dedans, tel un Alceste encore vulnérable, Jean-Baptiste Malartre justifie le comportement du Marquis par une timidité pro-che de la parancia. Il est fasciné terre, 20 h 30.

peuse d'Evelyne Didi. Elle repré-sente la fernme idéale, donc lui fait peur : comment pourrait-elle l'aimer? Elle éprouve de l'inclinetion pour lui, d'autant plus qu'elle est veuve et ne tient pas à le rester. D'ailleurs, le Marquis est insensé au point d'en devenir touchant. Tout le monde a envie de l'aider à sortir de son marasme, y compris son valet (Jacques Bonnaffé), portant beau, futé, un peu cansille, qui se modèle aur son maître, l'aristocrate, en attendant de prendre sa

Dans *l'Épreuve,* le valet ( ques Bonnaffé encore) franchit le pas, par jeu. Un jeu auquel il per-dra. Son maître Lucidor (Michel Voita), bourgeois enrichi encore clus paranoiaque que le Marquis. lui demande d'andosser l'habit d'un homme de bien, de faire sa cour à Angélique (Caroline Gas-ser). Lucidor aime Angélique et veut l'épouser, mais pas avant de vérifier si elle lui sera fidèle... L'Épreuve a le tort de venir en cond. Le décor a peu changé, la mise en scène suit le même système d'affrontements dictés par une misanthropie d'écorché. On se lasse.

Pourtant, il faut découvrir Claude Stratz. Il a lu Marivaux avec beaucoup de finesse et d'intelligence, il a réuni une distribution de rêve. Et c'est un plaisir rare que donnent ces

C. G. ★ Théâtre des Amandiers, Nan-

#### SHEPARD CHEZ CARDIN L'amour, l'ennui

Une jeune femme en combinaison est assise sur un lit dans une chambre d'hôtel. Le personnage de May, dans Fool for Love, de Sam Shepard, semble sortir d'un tableau d'Edward Hopper. A ses côtés, un homme, Eddy. Il a . des cheveux bionds bouciés, des santisgs à éperons, un fusit, un lesso et des lunettes noires. May et Eddy perient : « Je pers et Eday penent : 23e pars Non, reste - Va-t'en - Pour-quoi ? - Adieu - Reviens... I » Du mariveudage américain qui glisse sans qu'un mot soit sus-

captible de retenir l'attention. De temps en temps, intervient un autre personnage. Qui est-il ? Un héros qui imagine ou se souvient qu'il a été un héros. La héros de la pièce elle-mêma, mais vieilli, ou encore la père de ce même héros ? Une chose est certaine. Il est en permanence sur la scène, tandis que May et Eddy, tout en se passant une bouteille de taquile, se disputent. ils marchent en long, en large et

d'Andréas Voutsinas, - les

La colère de May est pathéti-

portes claquent.

que. Son compagnon roule des épaules (démonstration de sa force et de sa détermination ?}
ou se roule par terre (expression s'épuise à tel point que l'arrivée d'un nouveau protagoniste est nécessaire : Martin, un Lucky Luke en jeans tuyau de poêle, qui écoutera, consterné, le fin mot de cette histoire qui, malgré le telent de Niels Arestrup, Hélène Zidi, Philippa Besson et Etienne Bierry, ne raconte rien, n'exprime rien, ne prouve nen. Sam Shepard est un grand auteur, certes, mais son univers theatral na supporte pas toujours sans dommages la traversée de l'Atlanti-

C. Ba. ★ Espace Cardin, 20 h 30.

DES ŒUVRES DE BEETHOVEN, MOZÁRT CHOPIN, LISZT, DEBUSSY, FAURÉ SONT AU PROGRAMME DU RÉCITAL

#### CLAUDE KAHN

A L'ÉGLISE AMÉRICAINE, 65, quai d'Orsay. 23 nov. à 20 h 30. Loc. par tol.: 60-84-15-88

MUSIQUE

#### AU THÉATRE DE LA VILLE

#### Dalberto l'infaillible

Michel Dalberto, ce petit mon-sieur de trente ans qui salue avec le pâle sourire, rêveur, légèrement triste ou un peu irouique, d'un jeune poète, on le dirait d'une autre époque, entouré de silence. Parisien, il a choisi de vivre dans le calme à Vevey, le pays d'adoption de Clara Haskil, non loin des villes où Cortot a commencé et achevé son existence. On l'entend pen. C'est qu'il rêve de « conquérir le sommet où vie et musique relèvent d'une même philosophie et concourent à l'exprimer d'une manière indissociable -.

Il est passé fugitivement morcredi pour un récital d'une heure - les îameux = 18 h 30 » du Théâtre de la Ville - qui laissera le sillage lumi-neux d'une étoile filante. Un choral de Bach pour établir le contact intérieur ; les doigts, le plus souvent très allongés, épousent le clavier, recher-chent la pulpe des notes, se cam-

détecter le son idéal de la pensée Dans la Sonate parisienne en fa

majeur d'un Mozart de vingt-deux ans, le jeu très précis et pudique, proche encore du clavecin ou du piano-forte, oscille de l'innocence à la confidence, du brio au lyrisme, sans rupture du film intérieur.

Et dans les Klavierstücke pos-thumes de Schubert, c'est la même alliance des contraires, la limpidité et la profondeur des sonorités, la grâce d'un lied enfantin et le gouffre d'une eau noire. Liszt enfin, avec sa belle articulation du discours qui n'exclut pas la vivacité du senti-ment. Dalberto ou la conscience infaillible du style.

★ Michel Dalberto jone avec des amis, le 22 novembre à 18 h 30 au Théâ-tre de la Ville, la Sonate de Ravel et le quintette la Truite de Schubert.

#### L'ORCHESTRE DE TOULOUSE A CHICAGO

#### Ravel en automne

A Chicago, sur la façade qui regarde le lac Michigan, est resté, entre deux colosses, un charmant hôtel de huit étages, construit au début du siècle, à l'enseigne de Bach, Mozart, Beethoven et Schubert : le siège d'un des plus grands orchestres du monde, le Chicago Symphony Orchestra de George Symphony Orchestra de Georg Solti. C'est là que, sans trembler devant de redoutables comparaisons, l'Orchestre national du Capi-tole de Toulouse s'est produit pour la première fois dans un programme composé uniquement de musique française.

Il en est ainsi partout pendant cette tournée de seize concerts, de Los Angeles à Washington et New-York: Michel Plasson, qui connaît bien Chicago pour avoir souvent dirigé au Civic Opera, considère que la mission de son orchestre aux

catastrophe urbanistique a privé la ville éternelle de son axe liquide, de

ses promenades, de ses ports et de

l'activité artisanale qui prospérait

alentour. Hygiène et sécurité, que

de crimes n'a-t-on pas commis en vos

aujourd'hui, et, comme en témoigne

l'exposition, la municipalité de Rome part à la reconquête de son

fleuve. Un vaste plan d'aménage

ment tend à rendre aux trois millions

de Romains les agréments du Tibre

et de son débouché sur la mer :

pistes cyclables, ports de plaisance,

réserves naturelles. Rome ne

On en revient évidemment

États-Unis est de défendre notre musique de moins en moins jouée, particulièrement dans cette ville, depuis le départ de Jean Martinon qui fut le prédécesseur de Sir George. Et l'on nous a confirmé que la venue d'artistes français est rarissime, alors que, juste en face de l'Orchestra Hall, à l'Art Institute, trône une des plus belles collections d'impressionnistes, et aussi de Picasso, Braque, Chagall, Matisse,

Malgré ses deux mille places, la salle en ellipse : couleur crême, aux lignes harmonieuses, donne une impression d'intimité; chaque spectateur se sent proche des musiciens et l'acoustique, précise et veloutée, ajoute au charme de ce lieu. Le public est nombreux, bien que l'Orchestre de Toulouse soit encore inconnu dans cette ville gorgée de concerts classiques, et l'enthousiasme ira croissant tout au long du

Après Pelléas et Mélisande de Fauré, joué avec une grande pureté instrumentale, un sentiment profond et fremissant. Brigitte Engerer déchaîne des torrents de virtuosité dans le 2 Concerto pour piano de Saint-Saëns, avec une allégresse et une passion communicatives. La Ransodie espagnole de Ravel, d'un beau relief sonore malgré quelque aridité, précède la deuxième suite de Bacchus et Ariane de Roussel, admirablement déployée par Michel Plasson et son orchestre, comme grisés par le lyrisme qui émane de cette prodigieuse « usine » musicale tournant à plein rendement. Et le concert s'achève comme en hommage aux impressionnistes chers à la cité, par le Prélude à l'après-midi

#### 

d'un faune, murmuré en réve par la flûte de Philippe Boucly.

L'Orchestre du Capitole n'a pas la prétention de rivaliser avec celui de Chicago. Mais il a montré qu'il n'était certes pas déplacé en ce lieu · A happy surprise - a titré John von Rhein, le critique du Chicago Tribune, qui met en valeur la direction de Plasson pleine « de couleur et d'atmosphère -, et · les sonorités et le style indiscutablement authentiques - de l'orchestre français.

La presse américaine a été sensible à cette défense et illustration de notre musique que Michel Plansson avait pour objectif, comme en témoignent les titres parfois hyperboliques qui lui sont consacrés: - Une sonorité belle comme une neinture . (Temne Daily News). - Une démonstration de la sonorité française • (Alburquerque Journal) et, sur six colonnes de l'Indianapolis Star: • L'Orchestre de Toulouse préserve la gloire de la

Cela sans doute justifie l'effort considérable accompli par la ville de Toulouse (sans un sou du gouvernement) pour envoyer ses musiciens comme des ambassadeurs aux Etats-Unis, avec l'aide des industries de la région, notamment Airbus et Matra, qui ont vu dans cette tournée la possibilité d'appuyer leur pénétration du marché américain (Matra est actuellement en concurrence avec Westinghouse pour la construction du métro de Chicago).

JACQUES LONCHAMPT.

#### **EXPOSITION**

#### « LE TIBRE » à Paris

#### A la reconquête d'un fleuve

Grâce à deux expositions simultanées marquant le trentième anniversaire du jumelage Paris-Rome, la Seine est pour quelques semaines en Italie, et le Tibre dans les salons de l'Hôtel de Ville (1). Le département culturel de la mairie de Rome y propose aux Parisiens une sorte de croisière fluviale fictive : Rome vue des quais. Autrement dit : l'histoire d'une ville à travers celle du fleuve qui la traverse.

Si dans l'histoire de l'art, le Tibre ne peut prétendre rivaliser avec la Seine des impressionnistes, il a tout de même inspiré et il inspire encore de fort belles toiles. L'exposition le rappelle, notamment grace à un immense et lumineux Hubert Robert descendu, pour la circons-tance, des cimaises du musée de Lille.

Le site de Rome? Un gué bien placé qui permettait aux Latins juchés sur la colline du Capitole (rive gauche) de commercer avec les Etrusques campés sur le Palatin (rive droite). Rome fut ensuite, grace à cette voie navigable et à son débouché tout proche sur la Méditerranée, à Ostie, le premier port de

port de guerre comme en témoignent les immenses entrepôts et arsenaux exhumés par les archéologues. Signe le plus visible, la colline de 80 mètres de haut. Monte Testaccio, uniquement constituée de débris d'amphores.

Le Tibre fut encore la voie des pèlerins médiévaux voguant vers le Vatican sur des embarcations halées par des buffles. Puis une voie d'invasion qu'il fallut ponctuer de fortifi-cations, comme le fameux château Saint-Ange. Enfin, un axe mondain lorsque les princes de la Renaissance édifièrent leurs palais sur ses rives mais en lui tournant le dos pour bénéficier de terrasses et de jardins sur l'eau. On descendait au fleuve par de vastes emmarchements de pierre sur lesquels se donnaient des êtes et se tiraient les feux d'artifice.

#### Catastrophe

Ces aménagements font rêver lorsqu'on voit les sinistres murailles dont, à partir de 1870, et à l'instigal'Antiquité. Havre du commerce et portait plus les foucades. Cette mardi.

retourne pas au bord du Tibre pour y contempler son passé, elle veut y voir aussi son avenir. Le « voyage » illustré par des toiles, des gravures des cartes, des maquettes et un audiovisuel de vingt minutes intéressera les Parisiens : la leçon, elle,

devrait faire réfléchir les aménageurs de Paris. MARC AMBROISE-RENDU.

(1) «Le Tibre», hôtel de ville de tion d'ingénieurs français, on corseta le merveilleux Tibre dont on ne sup-20 décembre, Tij. de 11 h à 17 h sauf le

#### CINÉMA

#### « PASSAGE SECRET », de Laurent Perrin

# On ne badine pas avec l'enfance

dissement, à Paris, Anita la brune et plaisir, ont entretenu des illusions. Camille la blonde tiennent un bar. Les affaires ne marchent pas, mais les deux femmes s'accrochent à ce bar comme à un rêve d'enfance. C'est le mois d'août ; les meublés du quartier sont presque vides. Une bande de jeunes cambrioleurs (gamins et adolescents) « visite » les appartements et apporte le butin aux deux femmes, qui l'écoulent en prélevant une part pour payer leurs

D'une certaine manière, c'est un eu. Sans risque apparemment. Mais, quand on est adulte, on ne touche pas impunément à l'enfance. On ne badine pas avec elle. Serge, l'architecte, un beau garçon qui, des fenêtres de son atelier, a surpris et compris pas mal de choses, comçe chez lui un gamin-cambrioleur et fait la connaissance d'Anita. A mener auprès d'elle son propre jeu, Serge va tout dérégler, c'est-à-dire ramener l'ordre. L'été, les vacances,

Dans une rue du troisième arron- la marginalité devenue un état de

Ces illusions, Laurent Perrin les met en scène avant de les effeuiller comme les pétales d'une marguerite. Il ne donne pas dans le réalisme banal ou la psychologie conventionnelle cultivés par le cinéma français. Et son film, vraiment, original n'a pas besoin de l'aumône indulgente qu'on se croit tenu d'accorder à un premier long métrage jugé « promet-

Le Paris de Laurent Perrin, des toits du Marais à la terrasse de la Samaritaine on au dédale des Catacombes, c'est celui, poétique et fan-tastique, de Louis Feuillade et de Georges Franju. Mais dans un tempe d'autamatium au la compe de la co temps d'aujourd'hui qui est hors du temps, en couleurs filtrées, peintes «à plat» par une directrice de la photographie, Dominique Le Rigo-leur, qui a le même sens de l'insolite quotidien.

Impossible de se faufiler, toute sa

#### vie, par un passage secret. Les per-

#### LES PETITS MATHURINS LOC. 42.65.90.00 «ON NE SAIT COMMENT» • PIRANDELLO

C" JEAN BOLLERY

"... pièce, très belle... la mise en scène de Jean Bollery est simple et super-active, et lui-même joue avec une fièvre contagieuse." M. Cournot, LE MONDE. "Chaque frémissement nous est visible... la sincértié et l'implication deviennent presque palpables." J.P. Léonardini, L'HUMANITE. "Une force douloureuse, insistante, qui finit par nous émouvoir... Pirandelle toujours, et à jamals, nous surprend." P. Marcabru, LE RGARO.



#### «JEU DE MASSACRE» d'ATLASECO

Payez vous la tête de nos présidentiables sur votre minitel 36 15 91 77 Puis tapez AFC

sonnages découvrent cette vérité; même Serge, ce charmeur qui n'est pas très net dans sa tête et auquel François Siener, contrairement à beaucoup de jeunes acteurs qui jouent une ambiguité de surface, prête le mystère d'une perversité mise à l'épreuve d'elle-même.

Cache-cache, cloche-pied, escapades, acrobaties, expéditions sou-terraines : les jeunes cambrioleurs restent suspendus dans un monde à demi-imaginaire. Franci Camus, qu'on avait vue dans la Java des ibres de Romain Goupil, s'affirme ombres de Romain Goupil, s'artifue étrange et résolue. Et puis, il y a Dominique Laffin, avec sa voix rauque, ses gestes brusques, sa sensibilité d'écorchée, pour la dernière

JACQUES SICLIER. ★ Voir les films nonveaux.

#### OFFICIERS MINISTÉRIELS VENTES PAR ADJUDICATION Rubrique O.S.P. - 64, rue La Boétie, 563.12.66

Vente au Palais de justice à BOBIGNY, le MARDI 3 DÉCEMBRE 1985, à 13 h 30 UNE PROPRIETE au RAINCY (93)

33. allée du Chiteau-d'Esu consistant on un pavillon compresant : salle à manger, salon, cuisine, entrée, W.-C. An 1" étage : 3 chambres, salle de bains - An 2 étage : 2 pièces - CARAGE Sur un TERRAIN de 365 m².

MISE A PRIX : 200 000 F S'adr. à la Société civile professionnelle d'avocats Bernard ÉTIENNE et autre, 11, rue du Général-Leclere, à 93110 ROSNY-SOUS-BOIS-Tél.: 48-54-90-87.

Vente au Palais de justice à BOBIGNY, le MARDI 3 DÉCEMBRE 1985, à 13 h 30 PAVILLON à usage d'habitation et commerce composé d'une boutique à mage d'atelier, d'une salle, buanderie et garage - Au l'étage : 3 pièces, caisine, W.-C. - 2 étage : une chambre et grenier - COUR et JARDIN -Contenance totale : 337 m'

à AULNAY-SOUS-BOIS (93) 12, rue Robespierre - Rue Francisco Ferre MISE A PRIX : 120 000 F

tr. à la société civile professionnelle d'avocats Bernard ÉTIENNE et autre, 11, rac du Général-Leclerc, à 93110 ROSNY-SOUS-BOIS-TEL: 48-54-90-87

The second secon

# théâtre

#### LES SPECTACLES NOUVEAUX

LAETTIIA : Espace Marais (42-71-10-19), 20 h 30. AU BUT : Boologue-Bills TBB (46-03-60-44), 20 h 30. LES FEMMES SAVANTES : Th. de DU SANG SUR LE COU DU CHAT : Eden (43-56-64-37), 21 h. PUZZLE: Gaguy, Th. André-Mahranx (43-02-81-33), 20 h 30.

ur Spectacies sélectionnés par le club du . « Monde des spectacies ».

Les salles subventionnées

OPERA (47-42-57-50), 19 h 30: le Lac SALLE FAVART (42-96-06-11), 19 h 30:

COMEDIE-FRANÇAISE (42-96-10-20), 20 h 30 : l'Impresario de Smyrne. ODÉON (43-25-70-32). Théâtre de l'En-rope, 20 h 30 : L'Illusion, de Corneille. PETT-ODEON (43-25-70-32), 18 h 30: Entretien de M. Descartes avec M. Pas-cal le Jeune, de J.-C. Brisville.

TEP (43-64-80-80), 19 h : George Dan-din ; Minisalle, 21 h : le Oui de Malcolm

BEAUBOURG (42-77-12-33) : Dé-bats/Rencontres : 18 h 30, Le rôle de la presse en démocratic ; Entretien avec P. Boulez ; Cinéma-vidéo : 16 h, Le Chili P. Boulez; Cinéma-viéle: 16 h. Le Chili vous souhaite la bieuvenue, de R. Hop; 19 h. les Muses satuniques, de J. Zeno; Vidéodisques Opéra 16 h. 19 h: Pittico/Puccini; Falstaff/Verdi; Idomenco/Mozart; Cinéma et Islam: Paris vu par le cinéma d'avant-garde (1923-1983), 19 h (programme détaillé au poste 47-21); Le cinéma indien à travers ses stars, se reporter à la rubrique Festivals de cinéma.

THÉATRE MUSICAL DE PARIS (42-61-19-83) : Black season : 20 h 30 : Black and Blue - Revue noire. Spect. de C. Se-govia et H. Orezzoli ; dir. orch. : R. Ste-venson ; chorégraphie : H. Le Tang (Mu-siques de Duke Ellington, Fats Waller, Jelly Roll Morton, Louis Armstrong. THEATRE DE LA VILLE (42-74-22-77) PILATRE DE LA VILLE (42/4-22/1) Coucerts: G. et S. Pekinel: 18 h 30: Brahms; Ravel; Stravinski; le Théâtre de la Ville su Théâtre de l'escaller d'or, 18 h: le Saperiean; 20 h 45: G. Laf-

CARRÉ SILVIA-MONFORT (45-31-28-34), 20 h 30 : Bajazzt.

#### Les autres salles

**AMERICAN CENTER (43-35-21-50)**, - ANTOINE-SIMONE BERRIAU (42-08-77-71), 20 h 30 : Lily et Lib = ARTS HÉBERTOT (43-87-23-23), moiss de 21 h : le Sexe faible.

₩ ATELIER (46-06-49-24), 21 h : Deux ar ATHÉNÉE (47-42-67-27), Saile Ch.-Bérard, 20 h 30 : Fin d'été à Baccarat. — Saile Louis-Jouvet, 20 h 30 : les Contes

d'Hollywood. BASTILLE (43-57-42-14), 19 h 30 : la Pièce du sirocco.

BOUFFES DU NORD (42-39-34-50), 20 h : le Mahabharata. BOUFFES PARISIENS (42-96-60-24), 21 h: Tailleur pour dames.

BOURVIL (43-73-47-84), 20 h: Droit d'apostrophe; 21 h: Pas deux comme elle; 22 h 30: Y'en a marr... ez vous?

22 a 30 : 7 e a marr... et vois ?

TARTOUCHERIE Th. du Solell (43-74-24-08), 18 h 30 : l'Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge : Epée de bois (48-08-39-74), 20 h : Maître Puntila et son valet Marti;

Tempète (43-28-36-36), 20 h 30 : Ke voi ? CINQ DIAMANTS (43-21-71-58), 22 h: Médor.

r CITÉ INTERNATIONALE (45-89-38-69), Grand Théitre, 20 h 30 : Horace ; Galerie, 20 h 30 : Un vol d'oics sanvages ; Resserre, 20 h 30 : le Pavillon des enfants

- CLA (46-72-63-38), 21 b 30 : Sauve qui COMÉDIE CAUMARTIN (47-42-43-41), 21 h : Reviens dormir à l'Elysée. COMÉDIE DES CHAMPS-ÉLY-SÉES (47-20-08-24), 21 h : L'âge de mon-STERR EST AVANCÉ.

= COMEDIE ITALIENNE (43-21-22-22), 20 h 30 : les Intrigues d'Arlequin et - COMÉDIE DE PARIS (42-81-00-11), 20 h 30 : le Confort intellectuel ; 22 h : Jeanne d'Arc et ses copines.

DAUNOU (42-61-69-14), 21 h: Au - DÉCHARGEURS (42-36-00-02), 21 h : - DEX HEURES (46-06-07-48), 20 h 30:

DIX-HUIT THEATRE (42-26-47-47), 20 h 30 : Play Strindberg. 20 h 30: Play Strindberg.

EDEN-THEATRE (43-56-64-37),
21 h: Du sang sur le cou du char.

EDOUARD VII (47-42-57-49), 20 h 30:

ESPACE CARDIN (42-66-17-81), 20 h 30 : Fool for love.

ESPACE GAITÉ (43-27-95-94). 22 h 15 : le Kabbaliste d'East Broadway. ESPACE KIRON (43-73-50-25).
18 h 30 et 21 h 30 ; les Portes du regard; 20 h : la Tragédie de Macbeth. ESPACE MARAIS (42-71-10-19),

20 h 30 : Lactitia ESSAJON (42-78-46-42), 20 b 30 : FONTAINE (48-74-74-40), 21 h : Tri-GAITÉ MONTPARNASSE (43-22-16-18), 20 h 45 : Love. GALERIE 55 (43-26-63-51), 20 h 30 : The

→ GRAND HALL MONTORGUEIL (42-96-04-06), 20 h 30 : Shaga. GRANDE HALLE DE LA VILLETTE (48-03-22-00), à partir de 14 h 15, toutes les demi-heures jusqu'à 17 h : Troups Pepac ; 18 h 45 : Parade du fit.

HUCHETTE (43-26-33-99), 19 h 30 : la Cantatrice chauve; 20 h 30 : la Leçon; 21 h 30 : le Jardin des supplices. JARDIN D'HIVER (42-55-74-40), 21 h: Mes souvenire - LA BRUYÈRE (48-74-76-99), 21 h :

I Indian sous Sabykope.

LIERRE-THÉATRE (45-86-55-83),
20 h 30 : le Vieil Homme et la Mer.

LUCERNAIRE (45-44-57-34), L 18 h :
Simone Weil 1909-1943; 20 h : les Marraines de Dieu; 21 h 45 : Diabolo's 19291939. – IL 18 h : Pardon M'nieur Prévert;
20 h : la Fête noire; 22 h 15 : Shame. LYS-MONTPARNASSE (43-27-88-61), 19 h : Amour maternel; 21 h : Dies

- MADELEINE (42-65-07-09), 21 h: MAISON DES CULTURES DU MONDE (45-44-72-30), 20 h 30 : Yakshagana du Karnakata. MARAIS (42-78-03-53) (D.) 20 h 30 :

l'Eternel Mari ₩ MARIE STUART (45-08-17-80), 20 h 15: Savage Love; 22 h 15: Hante MARIGNY (42-56-04-41), 20 h 30 : Napo-

léon. - Petite salle (42-25-20-74), 21 h : Loros et Tod. nr MATHURINS (42-65-90-00), Grande Salle, 21 h : Du rififoin dans les labours. — Petite Salle, 20 h 30 : On ne sait comment. MICHODIÈRE (47-42-95-22), 20 h 30 ; le

■ MOGADOR (42-85-45-30), 20 h 30 ; la Femme du boulance w MONTPARNASSE (43-20-89-90), Grande Salle, 20 h 45 : les Gens d'en face ; Petite Salle, 21 h : le Goutte. NOUVEAUTÉS (47-70-52-76), 20 h 30 :

ŒUVRE (48-74-42-52), 21 h : l'Escalior. PALAIS-ROYAL (42-97-59-81), 20 h 45: ⇒ PALAIS DES SPORTS (48-28-40-90), 20 h 30 : Jules César, 20 h 30 : Jules César.

PARC DE LA VILLETTE (48-03-

PPOCHE (45-48-92-97), 21 h : l'Ecorni-fleur ; 19 h : Esquisses viennoises.

La Cinémathèque

CHAILLOT (47-84-24-24)

16 h, Rétrospective Dusan Makavejev: L'homme n'est pas un oisean (v.o. s.-t. fr.); 19 h, Rétrospective Warner Bros 1950-1985: Pique-tique en pyjama, de S. Dones et G. Abbott; 21 h, fronmage à L. Berg-

BEAUBOURG (42-78-35-57)

nêma japonais contemporain : 17 h, le Plan de ses dit-neaf ans, de M. Yanagimachi; 19 h, Dix ans de cinéma français à redécon-

L'AFFAIRE DES DIVISIONS MORI-TURI (Fr.): Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36).

ALAMO BAY (A., v.f.) : Opéra Night, 2

(42-96-62-3).

AMADEUS (A., v.a.): Panthéon, 5 (43-54-15-04); Lucernaire, 6 (45-44-57-34); George-V, 8 (45-62-41-46). – V.f.: Lumière, 9 (42-46-49-07).

L'ANNÉE DU DRAGON (A., v.o.): Gau-mont Halles, i= (42-97-49-70); Ciné Beanbourg, 3= (42-71-52-36); Hante-feuille, 6= (46-33-79-38); UGC Odéon, 6= (42-25-10-30); Marignan, 8= (43-59-92-82); UGC Normandie, 8= (45-63-16-16); 14-Juillet Bastille, 11= (43-57-

15 h, la Sorcière, de A. Michel; Le ci-

man : Une passion (v.o., s.-t. fr.).

wir: l'Enfant secret, de P. Garrel,

Les exclusivités

(42-96-62-56).

#### Le Monde Informations Spectacles 42-81-26-20 Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles ide 11 h à 21 h sauf dimanches et jours fériés! Réservation et prix préférentiels avec la Carte Club

#### Jeudi 21 novembre

10-82) : Parnes

28-42-27); Pathé Clichy, 18 (45-22-

L'HOMME AU YEUX D'ARGENT

L'HOMME AU YEUX D'ARGENT (Fr.): Forum Orient Express, 1º (42-33-42-26); Richelieu, 2º (42-33-56-70); Paramount Odéon, 6º (43-25-59-83); Marignan, 8º (43-59-92-82); Paramount Mercury, 8º (45-62-75-90); St-Lazare Pasquier, 8º (43-87-35-43); Paramount Opéra, 9º (47-42-56-31); Bastille, 11º (43-07-54-40); UGC Gare de Lyon, 12º (43-43-01-59); Fauvette, 13º (43-31-56-86); Paramount Galaxie, 13º (45-80-52); Mistral, 14º (45-39-52-43); Paramount Moutparnasse, 14º (43-35-30-40); Ganmount Convention, 15º (48-28-42-27); 14-Juillet Beaugranelle, 15º (48-75-79-79);

Juillet Beaugrenelle, 19 (45-75-79-79); Paramount Maillot, 17 (47-58-24-24); Pathé Clichy, 19 (45-22-46-01).

LES JOURS ET LES NUITS DE

CHINA SILUE (A., v.a.) (\*\*): Studio Galande (h. sp.), 5 (43-54-72-71). – V.f.: Paris Ciné, 10 (47-70-21-71).

POTINIÈRE (42-61-44-16), 21 h : Mimie ur QUAI DE LA GARE (45-85-88-88), 21 h : la Christ et le Vierge ; 18 h 30 : Phè-

RENAISSANCE (42-08-18-50), 21 b : les Voisins du desses.

W-SAINT-GEORGES (48-78-63-47),
20 h 45: On m'appelle Emilie.

SPLENDID SAINT-MARTIN (42-0821-93), 21 h: Noit d'ivresse.

STUDHO DES CHAMPS-ÉLYSÉES (4723-35-10), 21 h: la Basaille de Waterloo. TAI TH. D'ESSAI (42-78-10-79).

L 20 h 30: Dialogues en forme de tringle. IL 20 h 30: les Pieds nickelés. \*\*TEMPLIERS (48-77-04-64), 20 h 30: la Guéguerre. GREYSTOKE, LA LÉGENDE DE TAR--THEATRE D'EDGAR (43-22-11-02), 18 h 30: Que faire de ces deux-là?; 20 h 15: les Babas-cadres; 22 h : Nous on fait où on nous dit de faire. THÉATRE DE L'ÎLE SAINT-LOUIS

(46-33-48-65), 20 h 30 : Astro Follies THÉATRE 3 SUR 4 (43-27-09-16), 20 h 30 : le Tigre.

TINTAMARRE (48-87-33-82), 20 h 15 : le Baron rouge; 21 h 30 : C'est encore loin la mairie; 22 h 30 : Lime crève

THEATRE NOIR (43-46-91-93), 20 h 30: Toussaint Louverture. THEATRE 13 (45-88-16-30), 21 h : Marthe. THEATRE 14 - J.-M.-SERREAU (45-45-49-77), 20 h 45 : Oliver Twist. = THÉATRE, 33 (48-58-19-63), 20 h 30 : J. Cortesa -THÉATRE DE LA PLAINE (48-42-

32-25), 20 h 30 : le Songe.

THÉATRE DU ROND-POINT (42-56-70-80), Petite Salle, 20 h 30 : Maître Harold, 18 h 30 : Phòdre. THÉATRE DU TEMPS (43-55-10-88), 21 h : Salomé. TOURTOUR (48-87-82-48), 18 h 30 : Fabulatori Due ; 22 h 30 : Classées X. HURLEVENT (Fr.) : Cinoches, 6 (46-

TRISTAN-BERNARD (45-22-08-40), 21 h : Elise, Issertenz. FORTE SAINT-MARTIN (46-07TO 1-20 - Dies Shakespeare et moi.

21 h : Hise, isserteaux.

FVARIÈTÉS (42-33-09-92), 20 h 45 :
N'écoutez pas, mesdames.

> MAD MAX AU-DELA DU DOME DU cinéma TONNERRE (A., v.o., v.f.) : Espace Gaîté, 14 (43-27-95-94). - V.f. : Gaîté Boulevard, 2 (42-33-67-06); Gaité Rochechouart, 9 (48-78-81-77). LE MARIAGE DU SIÈCLE (Fr.): Con-sée, 3 (43-59-29-46); Georgo-V, 3 (45-62-41-46); Paramount Opéra, 9 (47-42-

LE CHATIMENT DE LA PIERRE MAGIQUE (Ass., v.o.): Paramount City Triomphe, 8 (45-62-45-76). – V.f.: Rex., 2 (42-36-83-93); Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31); UGC Gobe-lins, 13 (43-36-23-44); Paramount Montparnesse, 14 (43-35-30-40).

MUSCLOR ET SHE-RA LE SECRET

LES NOCES DE FIGARO (AL, v.a.) : CHRONOS (Fc-A.) : La Géode, 19: (42-A NUIT PORTE-JARRETELLES (Fr.) (\*): Republic Cinéma, !!\* (48-05-51-33). NO MAN'S LAND (Fr.-suis.): 14 Juillet Parnasse, 6 (43-26-58-00).

DANCE WITH A STRANGER (Briz., v.d.): UGC Odéon, 6º (42-25-10-30).

32-44).

OUTRAGES AUX MŒURS (Fr.) (\*\*):
Paramount Marivaux, 2\* (42-96-80-40);
Maxéville, 9\* (47-70-72-86); Paramount
City. 8\* (45-62-86-6); Paramount
Montparnasse, 14\* (43-35-30-40); Ritz,
18\* (46-06-58-60).

DANGEREUSEMENT VOTRE (A., v.o.): George V, & (45-62-41-46). ELSA, ELSA (Fr.) : Cinoches, 6 (46-33-25, 14<sup>6</sup> (43-35-21-21). EMMANUELLE IV (\*\*) : George-V, & EMPTY QUARTER, UNE FEMME EN AFRIQUE (Fr.) : St-André-des-Arts, 6 (43-26-48-18).

LA PARENTELE, (Sov., v.a.): Reflet Logos, 5 (43-54-42-34); UGC Marbouf, 8 (45-61-95-95). ESCALIER C (Fr.): Cinoches Saint-Germain, 6 (46-33-10-82); UGC Mar-beaf, 8 (45-61-94-95). L'ÉVEILLÉ DU PONT DE L'ALMA (Fr.): Républic, 11\* (48-05-51-33).

LA PORÉT D'ÉMERAUDE (A., v.f.):
Capri, 2\* (45-08-11-69).

ZAN SEIGNEUR DES SINGES (A., v.L.): Opéra Night, 2 (42-96-62-56). PORTES DISPARUS Nº 2 (A.) (\*) : v.f.

(43-20-12-06). PROFS (Fr.): George V, 8 (45-62-41-46); UGC Ermitage; 8 (45-63-16-16); Français, 9 (47-70-33-88).

QUE LA VÉRITÉ EST AMÈRE (Fr.) : Action Christine bis, 6º (43-29-11-30).

Action Christine bis, 6\* (43-29-11-30),

RAMBO II (A. v.o.): Paramount Odéou,
6\* (43-25-59-83); Marignan, 8\* (43-5992-82); Paramount City, 8\* (45-6245-76); UGC Normandie, 8\* (45-6316-16). — V.f.: Rex, 2\* (42-36-83-93);

UGC Montparnasse, 6\* (45-74-94-94);

Paramount Opéra, 9\* (47-42-56-31);

UGC Gobelins, 13\* (43-36-23-44); Gaumont Sud, 14\* (43-27-84-50); UGC

Convention, 15\* (45-74-93-40); Pathé

Clichy, 18\* (45-22-46-01).

RAN (Jan., v.o.): Gaumont Halles, 19\*

RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉ-MENT (A., v.o.) : Forum Orient Express 1 = (42-33-42-26); UGC Dan-ton, 6 - (42-25-10-30); Biarritz, 8 - (45-62-20-40); Publicis Champs-Blysées, 8-(47-28-76-23); Escurial, 13- (47-07-28-04); UGC Gobelins, 13- (43-36-

28-04); UGC Gooelins, 1.5 (43-30-23-44); - V.f.: Berlitz, 2 (47-42-60-33); Capri, 2 (45-08-11-69); Montparnos, 14 (43-27-52-37); Conven-tion Saint-Charles, 15 (45-79-33-00); PRUSCION EL STE-RA LE SECRET DE L'ÉPÉE (A., vf.): Paramount Marivaux, 2 (42-96-80-40); Paramount City, 8 (45-62-45-76); Paramount Montparmesse, 14 (43-35-30-40). Secrétan, 19 (42-41-77-99).

RETOUR VERS LE FUTUR (A., v.o.): Forum Orient Express, 1=, (42-33-42-26); Ciné Beaubourg, 3= (42-71-52-36); Hantefemille, 6= (46-33-79-38); Paramount Odéon, 6= (43-25-59-83); Marignan, 8= (43-59-92-82); Publicis

ON NE MEURT QUE DEUX FORS (Fr.): Rex. 2 (42-36-83-93); UGC Odéon, 6 (42-25-10-30); UGC Mont-parnasse, 6 (45-74-94-94); Marignan, 8-(43-59-92-82); UGC Bistritz, 8 (45-62-20-40); UGC Boulevarda, 9-(45-74-95-40); UGC Gobelina, 13-(43-36-32-46)

13" (40-05-3-0).
OZ, UN MONDE EXTRAORDINAIRE
(A., v.f.): Rex, 2" (42-36-83-93): UGC
Gobelins, 13" (43-36-23-44); Nagoléon,
17" (42-67-63-42).
PAPA EST EN VOYAGE P'AFFAIRES

PAPA EST EN VOYAGE D'AFFARRES (You, v.o.): Gaumont Halles, 1" (42-97-49-70); Berlitz, 2" (47-42-60-33); 3 Luxembourg, 6" (46-33-97-77); St-André-des-Arts, 6" (43-26-80-25); Coli-sée, 8" (43-59-29-46); Reflet Baizze, 8" (45-61-10-60); 14-Juillet Bastille, 11" (43-57-90-81); V.f.: Montparasse, 14" (43-27-52-37).

PARIS, TEXAS (A., v.o.): UGC Mar-beuf, 8 (45-61-94-95). PAROLE DE FLIC (Fr.) (\*): UGC Biarritz, 8 (45-62-20-40).

POLICE (Fr.): Ambassade, 8 (43-59-19-08); Montparaos, 14 (43-27-52-37). PORC ROYAL (Brit., v.o.) : Epée de Bois, 5 (43-37-57-47) ; UGC Rotonde, 6 (45-74-94-94).

Res., 2: (42-36-83-93); Paramount City, 8: (45-62-45-76); UCG Boulevards, 9: (45-74-95-40); Montparnasse Pathé, 14:

LE 4 POUVOIR (Fr.): Impérial, 2º (47-42-72-52); Marignan, 3º (43-59-92-82); Montparnasse Pathé, 14º (43-20-12-06). OUTEN KELLY (A.) : Reflet Logos, 5-

RAN (Jap., v.o.): Gaumont Halles, 1e (42-97-49-70); Quintette, 5e (46-33-79-38); Colisée, 8e (43-59-29-46); Athéna, 12e (43-43-00-65); Escurial Panorama, 13e (47-07-28-04); Parnassiens (v.o. - v.f.), 14e (43-35-21-21)...

BASPOUTINE, L'AGONIE (Sov., v.o.) : Epéc de Bois, 5 (43-37-57-47).

Champe-Elysées, 8 (47-20-76-23); UGC Biarritz, 8 (45-62-20-40); 14. Juillet Bastille, 11 (43-57-90-81); Bien-veaue Montparnesse, 15 (45-44-25-02); venne Montparasse, 15 (45-44-25-02);
14-Juillet Beaugrenelle, 15 (45-75-79-79). – V.f.: Berlitz, 2 (47-42-60-33); Rex. 2 (42-36-83-93); Français, 9 (47-70-33-88); Nation, 12 (43-43-04-67); UGC Gare de Lyon, 12 (43-43-01-59); Fauvette, 19 (43-31-60-74); Paramount Galaxie, 13 (45-80-18-03); Mistral, 14 (45-39-52-43); Montparasse Pathe, 14 (43-20-12-06); Paramount Montparasse, 14 (43-35-30-40); UGC Convention, 15 (45-74), 34-00); Murat. 16 (46-51-99-75);

IES RIPOUX (Fr.): Lucernaire, 6: (45-44-57-34); UGC Ermitage, 9: (45-63-16-16).

v.a.): Paramount Odéon, 6 (43-25-59-83): Publicis Matignon, 8 (43-59-31-97). – V.f.: UGC Boulevards, 9 (45-74-95-40). SHOAH (Fr.) : Olympic, 14 (45-43-

STOP MAKING SENSE (A. v.o.) -Escerial Pasorams, 13 (47-07-28-04) (a. sp.).

SUBWAY (Fr.): Studio de la Contres-carpe, 5 (43-25-78-37). carpe, 5: (43-25-78-37).

TANGOS, L'EXIL DE GARDEI.
(Franco-Argentia, v.o.): Gaumont
Halles, 1\* (42-97-49-70); Latins, 4\* (4278-47-86): St-Germain Studio, 5\* (4633-63-20): St-Germain-des-Près, 6\* (4222-87-22): Ambassade, 8\* (43-59-19-08); Bienvense Montparnasse, 15\* (45-44-25-02). — V.f.: Berlitz, 2\* (47-42-60-33); Fauvette, 13\* (43-3156-86); Olympic Entrepôt, 14\* (45-4399-41).

LA TENTATION D'ESABELLE (Fr.): Studio de la Harpe, 5 (46-34-25-52); 14-Juillet Parnasse, 6 (43-26-19-68). TERMINATOR (A., v.f.) : Arcades, 2º

THE SHOP AROUND THE CORNER (A., v.o.): Action Christine, 6 (43-29-11-30); Mac Mahon, 17 (43-80-24-81). TRANSFUGE (Fr.): Paramount Mari-vaux, 2 (42-96-80-40); Monte-Carlo, 8-

TROIS HOMMES ET UN COUFFIN TROSS HOMMES ET UN COUFFIN (Ft.): Forum Orient-Express, 1º (42-33-42-26); Impérial, 2º (47-42-72-52); Richelieu, 2º (42-33-56-70); Haute-femille, 6º (46-33-79-38); Ambassade, 8º (43-99-19-08); St-Lazare Pasquier, 8º (43-87-35-43); George V, 8º (45-62-41-46); Athéna, 12º (43-43-06-5); UGC Gare de Lyon, 12º (43-43-01-59); Fauvette, 13º (43-31-56-86); Mistral, 14º (43-39-52-43); Montparnos, 14º (43-35-21-21); 14 Juillet Beaugrenelle, 15º (45-75-79-79); Gaumost Convention, 15º (48-28-2-77); Mayfair, 16º (45-25-27-06); Pathé Clichy, 18º (45-22-46-01); Gambetta, 20: (46-36-10-96). TROU DE MÉMOIRE, (Fr.): Utop

(Hsp), 5 (43-26-84-65). UNE FEMME OU DEUX (Fr.): Rex. 2-(42-36-83-93); Gammont Ambassade, 8-(43-59-19-08); UGC Odéon, 6 (42-25-10-30); UGC Biarritz, 8 (45-62-20-40); Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31); Miramar, 14 (43-20-89-52); Paramount Montecarages 14 (43-35-Paramount Montparnasse, 14 (43-35-30-40); Gaumont Convention, 15 (48-28-42-27).

12-12).
WITNESS (A., v.o.): Quintette, 5º (46-33-79-38): George-V, 8º (45-62-41-46).

GAUMONT COLISÉE - ÉLYSÉES-LINCOLN - FORUM LES HALLES LES PARNASSIENS - STUDIO MÉDICIS STUDIO DE LA HARPE - LA PAGODE - OLYMPIC ENTREPOT



#### seul au BONAPARTE

Une révélation du cinéma français:

VERTIGES

un film de Christine Laurent

LE BONAPARTE 76, rue Bonaparte (place St Sulpice) "Une galerie pour les cinéastes qui inventent"

16-16); 14-Juillet Bastille, 11° (43-5790-81); Kinopanorama, 15°
(43-06-50-50). - V.f.: Rex. 2° (42-3683-93); Français, 9° (47-70-33-88);
UGC Montparnasse, 6° (45-74-94-94);
Français, 9° (47-70-33-88); Nation, 12°
(43-43-04-67); UGC Gare de Lyon, 12°
(43-43-04-67); UGC Gare de Lyon, 12°
(43-43-04-59); Fanvette, 13° (43-3160-74); Gaumont Sud, 14° (43-2784-50); Montparnasse Pathé, 14° (43-2784-50); Montparnasse Pathé, 14° (43-2784-50); Wepler Pathé, 18° (45-1997-75); Wepler Pathé, 18° (45-2246-01); Socrétan, 19° (42-41-77-99);
Gambetta, 20° (46-36-10-96). Chapitre 11. pr-ESCALIER D'OR (45-23-15-10), 18 h : LE BAISER DE LA FEMIME ARAI-GNÉE (Brés., v.o.) : Studio Cajas, 5-(43-54-89-22).

BIRDY (A., v.o.): Quintette, 5' (46-33-79-38); Marbeaf, 8' (45-61-94-95).
LES BONS DÉBARRAS (Cam.): Utopia
Chempolion, 5' (43-26-84-65); Studio 43, 9' (47-70-63-40).

BRAZIL (Brit., v.a.) : Parameicas, 14

BREAKFAST CLUB (A. v.o.) : George-V, 3 (45-62-41-46).



#### Espece Galté, 14 (43-27-95-94). de treize aze, (\*\*\*) aux moias de dix-

COTTON CLUB (A., v.o.) : Cinoches, 6\* (46-33-10-82) ; Boîte à films, 17\* (46-22-44-21).

#### **LES FILMS NOUVEAUX**

L'AMOUR OU PRESQUE, film français de Patrice Gautier: Foram Orient Express, 1st (42-33-42-26); Quintette, 5st (46-33-79-38); George V, 8st (45-62-41-46); Lumière, 9st (42-46-49-07); Paramount Gobelins, 13st (47-07-12-28); Parpassiens, 14st (43-35-21-21); Convention Saint-Charles, 15st (45-79-33-00); Images, 18st (45-22-47-94).

47-94). LA CAGE AUX FOLLES Nº 3, film A CAGE AUX FULLES N° 3, 11m franco-insien de Georges Lautier : Gaumont Halles, 1° (42-97-49-70) ; Richelien, 2° (42-33-56-70) ; Bretange, 6° (42-22-57-97) ; Paramount Odéon, 6° (43-25-59-83) ; Publicia Odéon. 6 (43-25-59-83); Publicis Saint-Germain. 6 (42-22-72-80); Gaumont Ambassade. 8 (43-59-19-08); George V, 8 (45-62-41-46); Prançais, 9 (47-70-33-83); Bastille, 11º (43-07-54-40); Nation, 12º (43-43-04-67); Paramount Galaxie, 12º (45-80-18-03); Mistrel, 14º (45-39-2-43); Paramount Moutparnasse, 14º (43-35-30-40); Gaumont Convention, 15º (48-28-42-27); Victor Hugo, 16º (47-27-49-75); Paramount Maillot, 17º (47-58-24-24); Pathé Clichy, 18º (35-22-46-01); Gambetta, 20º (46-36-10-96).

36-10-96).

COLONEL REDL, film bongros de Isrvas Szabo (v.a.): Gaumont Hafles, 1= (42-97-49-70); Saint-Germain Huchette, 5= (46-33-63-20); 14-Juillet Parnasse, 6 (43-26-19-68): Pagode, 7= (47-05-12-15); Gaumont Champs-Elysées, a. (48-26-19-68); 14-Juillet Recine, 6= (43-26-19-68); Pagode, 7= (47-05-12-15); Gaumont Champs-Elysées, a. (48-26-26-26); 14-Juillet Parnasse, 6-26-26-26, 14-Juillet Parnasse, 6-26-26-26; 14-Juillet Parnasse, 6-26-26; 14-J 12-15); Gaamont Champs-Elyaées, & (43-59-29-46); 14-Juillet Bas-tille, 11° (43-57-90-81); 14-Juillet Besungrentille, 15° (45-75-79-79). — V.I.: Berlitz, 2° (47-42-60-33); Gaumont-Sad, 14° (43-27-84-50);

Miramar, 14 (43-20-89-52); Images, 18 (45-22-47-94). Images, 13° (45-22-47-94).

CORREAUX ET MOINEAUX, film chinois de Zhen Junii (v.o.):
3 Luxembour, 6° (46-33-97-77);
Studio 43, 9° (47-70-63-40): Olympic Entrepot, 14° (45-43-99-41).

FLETCH AUX TROUSSES, film américain de Michael Ritchie (v.o.): Forum, 1° (42-97-53-74);
Saint-Michel, 5° (43-26-79-17);
George V, 8° (45-62-41-46); Parassen, 14° (43-20-30-19). – V.f.:
Paramonni-Marivanu, 2° (42-96-

nassiens, 14 (43-20-30-19). - V.f.: Paramount-Marivann, 2 (42-96-80-40); Maxéville, 9 (47-70-72-86); Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31); Bastille, 11\* (43-07-54-40); Montparnasse Pathé, 14\* (43-20-12-06); Para-mount Orléans, 14\* (45-40-45-91); Convention Sains-Charles, 15\* (45-

79-33-00); Images, 18 (45-22-47-94).

nne, 2º (47-42-97-52).

NOTRE MARIAGE (Fr.-Port.) : Denfert,

47-94).

HAREM, film français d'Arthur Joffé
(v. angl.): Ciné Beaubourg, 3º (5271-52-36): UGC Rotonde, 6º (4574-94-94): UGC Rotonde, 6º (4574-94-94): UGC Champs-Elysées,
8º (45-62-20-40): 14-Juillet Beangrenelle, 15º (45-75-79-79). — V.f.:
Rex, 2º (42-36-83-93): UGC Danton, 6º (42-25-10-30): UGC Montparmasse, 6º (45-74-94-94): UGC
Boulevard, 9º (45-74-94-94): UGC
Gare de Lyon, 12º (43-30-15-9):
Paramount Galaxie, 13º (45-8018-03): UGC Gobelins, 13º (43-3623-44); Mistral, 14º (45-39-52-43): 23-44); Mistral, 14 (45-39-52-43); UGC Convention, 15 (45-74-93-40); Murat, 16 (46-51-99-75); Images, 18 (45-22-47-94). LUNE DE MUEL, film français de

LUNE DE MIEL, film français de Patrick Jamain: Forum, 1= (42-97-53-74); Richelica, 2: (42-33-56-70); Impérial, 2: (47-42-72-52); Hautefeuille, 6: (46-33-79-38); Marigaan, 8: (43-59-92-82); Saint-Lazare Pasquier, 8: (43-87-35-43); UGC Biarritz, 8: (43-87-35-43); Français, 9: (45-70-33-88); Nation, 12: (43-43-04-67); Gaumont-Sud, 14: (43-27-84-50); Montparnasse Pathé, 14: (43-20-12-06); PLM Saint-Jacques, 14: (45-89-68-42); Gaumont Convention, 15: (48-28-42-27); Paramount Maillot, 17: (47-58-24-24); Pathé Clichy, 18: (47-58-24-24); Pathé Clichy, 12-(45-22-46-01).

(45-72-46-01).

MÉMOTRES DE PRISON, film brésilieu de Nelson Pereira Dos Santos
(v.o.): Forum, 1º (42-97-53-74);

Médicis, 5º (46-33-25-97); Studio
de la Harpe, 5º (46-34-25-52);

Pagode, 7º (47-05-12-15); Lincoln,
3º (43-59-36-14); Olympic Entropôt, 14º (45-43-99-41); Parnassiem,
14º (43-35-21-21).

PASSA/EF SECPET film foruscie de

PASSAGE SECRET, film français de Laurent Perrin : Forum, 1 (42-97-53-74) : Saint-Germain Village, 5 (46-33-63-20) : Lincoln, 8 (43-59-36-14) : Lunnière, 9 (42-46-49-07) ; Parnastions, 14 (43-35-21-21). TOEYO GA, film allemand de Wim Wenders (v.o.) : Saim-André des Arts, 6' (43-26-48-18).

EXTERMINATOR II (\* \*), film américain de Mark Buntzman americain de Mark Bantzman (v.o.): Erminage, 8: (45-63-16-16). – V.f.: Paramonat Opéra, 9: (47-42-56-31): UGC Boulevard, 9: (45-74-95-40); UGC Gobolins, 13: (43-36-23-44): Paramount Mont-parasse, 14: (43-35-30-40): Para-mount Orléans, 14: (45-40-45-91); Convention Saint-Charles, 15: (45-79-32-00).

Signature of the state of the s an La la per la persona la person 93-40); Murat, 16° (46-51-99-75); Paramoum Maillot, 17° (47-58-24-24); Pathé Wepler, 18° (45-22-46-01); Secrétan, 19° (42-41-77-99). Colombie, après la car g# 5 Jour 21 ph 20 C est a lire. LA ROSE POURPRE DU CAIRE (A. PUXIÈME CHAINE : A2 gh 35 Caraller (1980), ave

Je

REMIÈRE CHAINE : TF1

132 Falk Harr, avec P. Falk

Colher comple purn

part à pied, le long

TROISIEME CHAINE: FR3

gience Guerrierie est morte.

REMIERE CHAINE: TF1

un 55 Le cremin des écoliers.

81 50 Seria l's Temps des es.

The Serie Au nom de la loi.

?) 30 La chance aux chansons.

(Fb. Same iso petits loups. 197

3h 15 Jeu Enagram.

9% 40 Coatmosachoy.

31 30 Tapaça nocturne.

BIXIÈME CHAINE : A2

Journa: et m**étéo.** 

Aujou-d'hui la vie.

Série · Hôtel.

15 Emissions régionales.

1 30 Récre - 2.

1 30 Cest 's vie.

Jeu: la :: sppe.

la 10 Jeu . - académie des neuf.

16 30 Feuilleton : Rancune tenace.

14 50 C'est endore mieux l'après-midi.

Moon Image magine; Super doc; Hisso

1) 50 Jeu : Des chiffres et des lettres.

mandie

36 15 Journal

il 45 Télemetin. MA OF TOPE

145 Journal.

āh Journal

\*∷sor de TF1.

14 30 Min.-journal pour les jeunes.

34 35 Le e de la verne : Mireille Mat

<sup>2</sup>h 5 Feuilleron : **Selphégor ou le f**a

Berra Greco, F. Chaumette,

livation un uni me dans le Louvre ! Ce

u garden Samuel enquête. Un g

16 30 Les rendez-vous d'Amtenne 2.

14 35 Megazine : Terre des bêtes (repr

: A. Bernède, réal. I.

11 45 Feurlation Santa Barbara.

19 45 Temps übres... à l'imaginaire. lingue pre du combolisme, autodire polen combolisme. des le bar des

- v ouver à la pleine

Nh 15 ila Une chez **vous.** 

Ta 30 Les jours neureux.

Et 2 Tournez .. manège.

16 20 A . T CPE 1.

Bai30 Canal FIT.

**1**h daurra∷

8

gs 35 Historie d'un jour : 1 septe

actention prévent La mort et d'une socié

. . . c: M Dugowson, re

iic Russier quince ons g

i ense et par une maci

Venc

Les -udis de l'information : |

Philippines : zone

gh 35 Saire : Columbo.

mile 1--

17.5 dent il vest, jusqu'à Larrier Con-🗐 🕾 Metique et lendre su STRANGER THAN PARADISE (A., v.o.): Epéc de Bois, 5 (43-37-57-47). 22.0 ga 15 Massagine : Actions. Profession de la comparte de pouce de la comparte de pouce de main : trois accords socia gat of hereite - saue de l'économie, des e ah 30 Jack Tull. gh 55 Senae - les clips.

LE TEMPS DÉTRUIT (Fr.) : Reflet Logos, 5 (43-54-42-34) ; Reflet Balzac, 8 (45-61-10-60).

(42-25-09-53).

VERTIGES (Fr.) : Bonaparte, 6 (43-26-

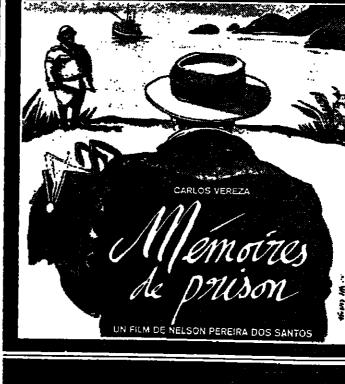

14 30 Lote Sportif (tirage). PRATIQUE! Comme tous le mardis et vend insuspes jusqu'à 20 h 30 SAMARITAINE-

b p Feuilleron : le Génie du faux. t p Temperation : le Genie du Taux.

Object L Carrier

S. Kurc. Avec P.

Se Notre Carrier

35 A Apostrophes Being line and to B. Pivot Talle litter de B. Pivot la litter de l'est de l

sick). Le fort et Alain Renaut (la P Laconiur, de Gaulle, tome II, «La p Emagnue: Ce Gaulle, tome II, a un e Rede malerna E Roy Ladurie (pour Une 1 the anderne, is Paul Johnson! 50 Journal Cine-club : la Vie à l'envers. figures (1964), avec C

de Le premier et l'édisme premier et très étrange film d'Ala bage premi le leurnant de l'insollte sue

#### Jeudi 21 novembre

#### PREMIÈRE CHAINE: TF 1

20 h 35 Série : Columbo.

« Bat d'esprit », d'H. Hart, avec P. Falk (rediff.).

Le docteur Marcus Collier compte parmi ses clientes la riche Nadia Donner..., dont il tombe biento; amoureux. h Les jeudis de l'information : Infovision. Magazine d'A. Denvers, R. Pic, M. Albert, J. Decornoy

et B. Lâme.
Du côté de Kaboul, une enquête sur la présence militaire soviétique, la «révolution» officielle); Femmes afghanes en exil; Philippines: zone de turbulence; l'argent du vin; la Colombie, après la catastrophe...

#### 23 h 5 Journal. 23 h 20 C'est à fire.

70.00

Aller Agents

Par Alexandra Alexandra

أرفيت شاهرا

- Carlotte - 1991

ALD AND AND TWO

4 N. A. S.

-

AAAC

Samuel Samuel

🌉 में निवस्त के जिल्ला

181 2 18 118 EX.

aggregation was to be possible.

ب ب خورشه جومهای

ह्या<del>द्वादान्त</del>्र अञ्चलके

**DEUXIÈME CHAINE: A2** 

20 h 35 Cinéma: Un étrange voyage.

Film français d'A. Cavalier (1980), avec J. Rochefort,
D. de Casabianca, A. Bonnard, D. Besnehard.
Un quinquagénaire part à pied, le long de la voie de
chemin de fer Troyes-Paris, à la recherche de sa mère
disparue. Sa fille, dont il s'est, jusqu'ici, peu occupé,
l'accompagne. Film poétique et tendre sur la découverte
des liens affectifs père-fille.

22 h 15 Magazine: Actions,
Présenté par F-H, de Virien et G. Morin.

Présenté par F.-H. de Virien et G. Morin. Investir dans la pierre ; coup de pouce à Gérard Lelas-seux de la Socomatp ; trois accords sociaux originaux... Le magazine pratique de l'économie, des actions... 23 h 30 Journal.

23 h 55 Bonsoir les clips

#### TROISIÈME CHAINE: FR3

20 h 35 Histoire d'un jour : 1° septembre 1969, silence, Gabrielle est morte.
Emission de P. Alfonsi et M. Dugowson, réal. D. Kent.
L'affaire Gabrielle Russier quinze ans plus tard. Une
exécution par le silence et par une machine judiciaire
aveugle. Perquisition, détention préventive, non-lieu...
Les mécanismes d'une mort et d'une société : l'émission s'achève par un débat autour du juge d'instruction

22 h 10 Journal. 22 h 35 Bloc-Notes : François Mauriac.

22 h 45 Millésime. Le magazine du vin

23 h 15 Prékude à la nuit

#### FR3 PARIS-ILE-DE-FRANCE

17 h, La révolte des Haïdouks : 17 h 15, De-de-France 17 h 30, Edgar, le détective cambrioleur; 18 h, En direct; 18 h 50, La panhère rose; 19 h 5, Atont pic; 19 h 15 Informations; 19 h 35, Un journaliste un peu trop voyant.

20 h 35, Casmonbell, film de P. Bartel; 22 h 10, le Pfège, film de D. Schmoeller; 23 h 40, le Poing de la vengeance, film de Lo Wei; 1 h 15, Hill Street Blues; 2 h, Lambert

#### FRANCE-CULTURE

20 à 30 Les mais et les moments, de Crébillon Fils.
21 à 30 Vocalyse, Opéra 85, Rossini à Paris. De « Maometto II » au « Siège de Corinthe » (extraits des

œuvres).

22 à 30 Neits emagnétiques ; la muit et le moment ; arts,

#### 0 h 5 Du jour au lendemain.

#### FRANCE-MUSIQUE

29 h 30 Concert (en direct de l'église Saint-Louis des Inva-lides) : Les Béatitudes, de Franck, par le Nouvei Orchestre philharmonique et les chœurs de Radio-France, dir. A. Jordan, chef des chœurs, J. Jonineau, chef de chant M. Paubon, sol. L. Lebrun, J. Berbié, N. Stutz-mann, P. Jeffes, D. Rendal...

h Les soirées de France-Musique : La musique au Parnasse ; à 0 h, Allemagne années 80.

#### - A VOIR

#### Le jumeau de Vermeer

L'intérêt de ce feuilleton, c'est bien sûr la 'affaire » dont il s'ins-pire, même si Philippe Madral a librement composé avec l'histoire du génial faussaire Van Meegedu genial l'aussaire vant meege-ren. « Le génie du faux » raconte le scandale le plus étormant de l'après-guerre dans le domaine de l'art, la mystification monumentale — à tiroirs — de ce mauvais peintre (sous son nom) qui réussit à faire authentifier par les plus grands experts internationaux quatre faux Venneer fabriqués par lui. Accusé à la Libération de collaboration pour avoir fait fortune en vandant un Vermeer à Goering, Van Meegeren passa brusque-ment du statut infâmant de collaborateur à celui de héros national en révélant qu'il s'agissait d'un faux. Le procès est retentissant, à

rebondissements... quelques

experts refusent de reconnaître tous les faux avoués comme de vrais faux. Un doute subsiste Philippe Madral et Stéphane

Kurc, le réalisateur, se sont visiblement amusés avec le fait divers. Ils décrivent avec une certaine allégresse le trouble des experts, des critiques d'art, mais ils ont été visiblement fascinés par le tempérament, le caractère de cet escroc d'envergure - ici Johann Gelder, interprété par Patrick Chesnais – qui se prend au jeu du « double » poussant jusqu'au bout la substitution, devenant le iumeau (rancunier) de Vermeer. Gelder ne vit que par l'ambiquité de l'identité. Après avoir épouse Helena, il va se prendre de passion pour sa sœur jurnelle Siaska. Il va quitter la première pour la seconde, en obligeant celle-ci à prendre le métier de l'autre. « Le génie du faux » n'est pas une œuvre inpubliable, c'est une œuvre brillante, intelligente, excitante même pour l'esprit. Les questions sur le faux et le vrai dans l'art (sur la valeur marchande, esthétique) d'un tableau se bousculent. Patrick Chesnais, dans le rôle de Johann Gelder-Van Meegeren, sait être à la fois cabotin, insupportable, amoral, mégalomane, fascinant. La musque de Mosalini, lancinante, aigué. porte, comme it faut, sur les nerfs.

CATHERINE HUMBLOT.

★ - Le génie du faux >, les ven-dredis 15 et 22 novembre et 6 décembre, sur A 2 à 20 h 35.

#### **SPORTS**

#### LA FÉDÉRATION D'ESCRIME ET LE DOCTEUR OLIEVENSTEIN EN PROCÈS

#### Piqué au vif

La Fédération française d'escrime n'est pas contente. La raison de ce mécontentement vient d'un entretien d'un collaborateur du journal l'Equipe, Gérard Edelstein, avec le docteur Claude Olievenstein, directeur du centre médical Marmottan, publié le 13 septembre 1985. Il por-tait sur le délicat sujet du dopage dans le sport. On y parlait de la boxe, du tennis, du cyclisme, mais aussi de l'escrime.

rait: « Si je vous parle aussi de l'escrime, c'est parce que je dispose d'informations bien précises. « Aussi bien plaidait-on, mercredi 20 novembre, devant la première chambre du tribunal civil de Paris, Me Jean-Claude Fréaud, avocat de la Fédération française d'escrime, réclamait I franc symbolique de dommages-intérêts, tant à l'Equipe qu'à M. Olievenstein.

prestigieuse, ne pouvait que se sentir visée par de tels propos.

Allait-on lui répondre que certains escrimeurs de haut niveau étaient bel et bien susceptibles d'user de produits stimulants puisque des contrôles médicaux étaient exercés? Ce ne serait pas sérieux car les cent quatre-vingt-trois contrôles effectués sur des escrimeurs, de 1979 à 1985, ont tous été négatifs. Alors?

Mª Marc-Noël Louvet, avocat de l'Equipe, et Me Charline Elkind, pour le Docteur Olievenstein, la Fédération française d'escrime ne sait pas lire ou fait une lecture bien singulière d'un texte qui, d'évidence, ne la concerne pas. Car le Docteur Olievenstein comme le journaliste qui l'interrogeait n'ont à aucun moment affirmé que le dopage était en escrime une pratique généralisée. Le docteur a simplement indiqué qu'il avait vu dans son service de l'hôpital Marmottan des sportifs de

Bref. l'Equipe pas plus que M. Olievenstein n'ont commis de

Dans ces conditions, l'affaire ne va-t-elle pas tourner court? C'est ce qu'en tout cas a semblé souhaiter le président du tribunal, M. Jean Douvreleur, en invitant, d'ici au 5 décembre, les adversaires à s'entendre sur un texte par lequel l'Equipe préciserait tout simple-ment qu'elle n'a jamais songé à causer le moindre tord à la Fédération française d'escrime.

JEAN-MARC THÉOLLEYRE.

FOOTBALL: Coupe du monde. - Malgré sa défaite 2 à 1. le mercredi 20 novembre, face aux Pays-Bas, la Belgique, qui avait remporté le match aller par 1 à 0, est la vingtdeuxième nation qualifiée pour Mundial.

match retardé de la vingtième jour-née, Monaco et Nantes ont fait

#### Vendredi 22 novembre

#### PREMIÈRE CHAINE: TF 1

- 9 h 20 ANTIOPE 1.
- 9 h 30 Canal FIT. 10 h 55 Le chemin des écolie
- 11 h 15 La Une chez vous. 11 h 30 Les jours heureux.
- 12 h 2 Tournez... manège. 13 h Journal.
  - 13 h 50 Série : le Temps des as.

7 14 h 45 Temps libres... à l'imaginaire, Voyance, astrologie, symbolisme, autodivinations, gra-phologie, vous connaissez. Mais le bar des voyants? le salon de coiffure ouvert à la pleine lune? (et à 16 h 25).

16 h Série : Au nom de la loi.

- 17 h 10 La maison de TF1.
  - 17 h 30 La chance aux chansons. 18 h Salut les petits loups.
  - 18 h 30 Mini-journal pour les jeunes. 18 h 46 Feuilleton : Santa Barbara.
  - 4 = 19 h 15 Jeu: Anagram.
    - 19 h 40 Cocoricocoboy.
  - \_20 h Journal.

20 h 35 Le jeu de la vérité : Mireille Mathieu. -22 h 5 Feuillaton : Belohégor ou le fantôme du

Louvre. D'après le roman d'A. Bernède, réal. J. Armand et C. Barms. Avec J. Gréco, F. Chaumette, Y. Rénier, R. Dary... (Rediff.) Il y aurait un fantôme dans le Louvre ! C'est du moins ce qu'affirme le gardien Gautrais. A-i-il son bon sens! Le gardien-chef Sabourel enquête... Un grand succès populaire de l'ex-ORTF.

23 h 15 Journal

#### 23 h 30 Tapage nocturne.

- DEUXIÈME CHAINE : A2 6 h 45 Télématin.
- 10 h 30 ANTIOPE. 11 h 30 Les rendez-vous d'Antenne 2.
- 11 h 35 Magazine : Terre des bêtes (reprise). 12 h Journal et météo.
- 12 h 10 Jeu : L'académie des neuf. 12 h 45 Journal.
- 13 h 30 Feuilleton : Rancuna tenace Aujourd'hui la vie. 14 h
- Il s'appelait Normandie -. Série : Hôtel
- 15 h 15 h 50 C'est encore mieux l'après-midi.
- 17 h 30 Récré A 2. Pioom; Image imagine; Super doc; Histoires comme
- 18 h 30 C'est la vie. 18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres.
- 19 h 15 Emissions régionales. #19 h 40 Jau: la trappe.
- Journal. 20 h 30 Loto sportif (tirage).
  - PRATIQUE! Comme tous les mardis et vendredis nocturnes jusqu'à 20 h 30 SAMARITAINE-RIVOLI

20 tr 35 Feuilleton : le Génie du faux. De P. Madral, real. S. Kurc. Avec P. Chesnais, S. Orcier, L. Caron... (Lire notre article.)

h 35 Apostrophes. Magazine littéraire de B. Pivot.

Magazine littéraire de B. Pivot.

Sur le thème « Quelques épisodes du vingtième siècle », sont invités : Jean Des Cars (rédacteur en chef de Chronique du XX siècle), Pierre Daix (Ce que je sais du XX siècle), Luc Ferry et Alain Renaut (la Pensée 68), Jean Lacouture (De Ganlle, tome 11, » La politique ») et Emmanuel Le Roy Ladurie (pour Une histoire du monde moderne, de Paul Johnson).

50 Journal Ciné-club : la Vie à l'envers. Film français d'A. Jesses (1964), avec C. Denner, A. Gaylor, G. Saint-Jean, N. Gueden, J. Yanno, Y. Clech, R. Bousquet (N.).

Un homme reussit à supprimer le monde extérieur par l'exercice de sa volonté, et à trouver le bonheur dans la solitude. Le premier et très étrange film d'Alain Jessua, le réalisme prend le tournant de l'insolite avec Charles

#### TROISIÈME CHAINE: FR3

17 h Télévision régionale Programmes autonomes des douze régions sauf à 17 h où l'on verra sur tout le réseau : « la Révolte des hat-douks » ; à 17 h 30, « James » ; à 18 h 55, « la Panthère rose » ; à 19 h 40, « Un journaliste un peu trop voyant ».

- 19 h 55 Dessin animé : les Entrechats.
- 20 h 5 Les jeux.
- 20 h 30 D'accord pas d'accord (iNC). 20 h 35 Série : Madame et ses flics.

Réal. R. Bernard. Avec F. Dorner, E. Colin. Quand une jeune femme de trente-cinq ans, jolie, rigou-reuse mais féminine, devient chef d'une brigade de trente inspecteurs, se trouve dans les situations les plus nbolesques... Un divertissement qui ne sert guère la

- cause du féminisme. 21 h 35 Quelques mots pour le dire. 21 h 40 Les médicales : la musicothérapie.
  - Émission d'André Campana et Igor Barrère.

    « La musique naît de l'affectivité, dit le docteur

    J. Verdeau-Pailes, elle est le langage de l'émotion. » Une enquête xur la préparation, les séances, les résultats positifs ou parfois négatifs de la musicothérapie.

22 h 40 Journal. h Mach 3.

Magazine de l'air et de l'espace de M. Banlez.
Invité, Pierre Barret, P-DG d'Europe 1, qui a plus d'une
corde à son arc puisqu'il a couru au Bol d'Or, escaladé
le Killmandjaro en moto, suivi la nouvelle méthode
PAC de la Fédération française de parachutisme, etc.

23 h 55 Prákude à la nuit. Le chœur Gévatron d'Israël interprète cinq plèces popu-

#### **CANAL PLUS**

7 h, Gym à gym; 7 h 15, Cabou Cadin (et à 17 h 5); 7 h 35, Top 50 (et à 12 h 5 et 20 h); 7 h 55, Superstars; 8 h 25, Rue Carnot; 8 h 50, Vous bahitez chez vos parents, film de M. Fermand; 10 h 25, Téléfilm: Prête-moi ta vie; 14 h. Le M. Fermand; 10 h 25, Téléfilm: Prête-moi ta vie; 14 h, Le maître d'école, film de C. Bern; 15 h 35, La mariée est trop belle, film de P. Gaspard-Huit; 17 h 45, 4 C +; 18 h 25, Les affaires sont les affaires; 19 h, Maxitête (et à 19 h 55 et 20 h 30); 19 h 5, Zénith; 19 h 48, Tout s'achète; 29 h 15, Coluche; 20 h 35, Superstars; 21 h, Téléfilm: Les Révoltés d'Attica; 22 h 35, Mission finate, film de C.-H. Santiago; 0 h 20, Le Piège, film de D. Schmoeller; 1 h 50, La Tête dans le sec, film de G. Lauzier; 3 h 10, Les drives de Canal

#### FRANCE-CULTURE

1 h. Les units de France-Culture; 7 h. Culture tastin; 8 h 15, Les enjeux internationaux; 8 h 30, Les chemins de la connaissance : vers une société hors d'âge; (et à 10 h 50. la consuissance: vers une société hors d'âge; (et à 10 h 50. Michel Bernanos); 9 h 5, Matinée du temps qui change: politiques économiques et relations internationales au vingitième siècle; 10 h 30, Messque: miroirs (et à 17 h); 11 h 10, L'école hors les murs: maison de jeunes, un souffle d'air dans le béton; 11 h 30, Fentileton: Champavert, contes immoranx; 12 h Panorana; 13 h 40, On commence... les deuxièmes rencontres Charles Dullin; 14 h, Un lètre, des volx: «Blanche ébène», de Lorris Murail; 14 h 30, Sébection reix lettie; économique Paul Gilson, «Paris au fil de la von: - Bianche ebene -, de Loris Murail; 14 h 30, Sélec-tion prix Italia: évocation de Paul Gilson - Paris au fil de la Seine -; 15 h 30, L'échappée belle: la villa grecque à Beau-lieu; portes ouvertes sur l'exil (Isabelle Eberbardt); 17 h, Nous tous chacun; 17 h 30, Le roman du cinéasa; 18 h, Subjectif; 19 h 30, Les grandes avennes de la ncience underue: l'expédition Kaiko; 20 h, Musique, mode d'emploi: Hans Eisler.

20 h 30 Le grand débat : gauche-droite, une querelle dépassée ? Avec Marie-France Garaud, Olivier Duhamel,

Pierre Juquin et Alain Lancelot.

21 h 30 Black and blue: Miles, maintenant.

22 h 30 Nuits magnétiques: la nuit et le moment; les pro-

0 k 5 Du jour an lendemain.

#### FRANCE-MUSIQUE

2 h. Les maiss de France-Musique; 7 h 16, L'imprévu; 9 h 5, Le matin des musiciens: Josquin Des Prez, forume et avaturs; 12 h 10, Le temps du jazz: Les blues urbains; 12 h 30, Concert: œuvres de Nunes; 14 h 30, Les enfants d'Orphée: les métiers de l'eau; 15 h. Histoire de la musique; 16 h. Les après-midi de France-Musique: florilège de la RAI, œuvres de Mozart, Busoni; 18 h. Les chants de la terre; 18 h 30, Jazz d'anjourd'hai: dernière édition; 19 h 10, Les muses en dialogue; 20 h 04, Sountes de Scarletti ner Scott Rose; 76 h 20, Avant-chancer. latti, par Scott Ross ; 20 h 20, Avant-con

20 h 30 Concert (Emis de Baden-Baden) : Symphonie ne 36 en ut majeur, de Mozart: Symphonie ne 9 en ré mineur, de Bruckner, par l'Orchestre symphonique, dir.

22 h 20 Les soirées de France-Musique : les pêcheurs de perles ; à 23 h 5, œuvres de D. Milhand, et J. Françaix ; à 0 h, la Flamenco.

Le docteur Olievenstein décla-

Car, pour Me Fréaud, sa cliente, une • fédération aussi ancienne que

Alors, répondait en substance

premier plan.

# Championnat de France. - En

# ANNONCES CLAS

# <u>L'immobilier</u>

#### appartements ventes

#### 1= arrdt PALAIS-ROYAL

Dens très bel imm. XVIII<sup>e</sup> (4 m heuteur sout plefond). 130 m² loués, lois Quillot. 1 350 000 F. 45-82-17-17.

5° arrdt 1/2 p. 17 ct. sours. CALME. Px 475.000 F. 43-25-97-18.

6° arrdt

SAINT-SULPICE Vts 130 m², caract. Achèta 200 m² r.-ch., 47-03-32-44. **BD MONTPARKASSE** 

Bel appt classique, 7 p., 220 m² sud + service. DORESSAY - 48-24-93-33. 7° arrdt

GD 2 PIÈCES CLAIR 1 100 000 F, 42-61-20-19.

16° arrdt M° BOISSIÈRE Pierre de L., tt cft, salon, s. à manger, petit burx, chbre, cuis, s. bains, lucueusement aménagé, très calme, solell, sur

17° arrdt COURCELLES, ad APPT 8/7 p., beins, état, impec., décorazion. rere, 47-42-08-00.

cour et jardin. Tél. matin : 45-44-21-97.

PLAINE MONCEAU

imm, pierre de taille, exen-ding, 2º ét., asc., PEAU STU-DIO ent. refait, 490 000 F. 42-81-84-52 beures burests.

CRIT. INTÉRIM mich. INGENIEUR ÉTUDES EXPÉRIMENTÉ, minimum 26 ans. Tél.: 30-30-02-99.

D'EMPLOIS

#### 18° arrdt offres

BARBÉS, 2-3 & 5 P. MAM. PIERRE DE TAILLE. Tél.: 43-59-86-96. -3 pers., 1 200 F sem. Appt p., 2 000 F sem., parkg su ols, 10' Paris par métro. Ré-dence Gendolfi 48-83-23-42. 19° arrdt CRIMÉE, bel imm. tt cft 110 m², są. 3 ch., 2 beins, cuts. équip. luxe, impect. 1.000.000. 42-96-61-38 de 14 h à 18 h.

Hauts-de-Seine NEURLY-PARMENTIER BEAU 4 pièces, tout confort, étage élevé sud, calme, bon ètat. T. 47-42-08-00.

MONTROUGE/PTE-D'ORLÉANS 5 p. 106 m² + terrassa et baj-con 80 m², impeccable, demier ézaga, immeuble 1979, parting sous-sol. Prix : 1 350 000 F. Ag. YARLANT 42-53-41-45.

locations non meublées offres

**Paris** Lous PARIS-B\* sur sits exceptionnel 2 appraigde surface 6 et 9 p. princip. Imm. gd stand. Possib. prof. Ecr. s/m\* 1.637 à L.T.A.. 31, bd Bonne-Nouvelle, 76002 Paris.

locations non meublées demandes

Paris URGENT recherche à louer votte maison bourgeolse, près PARIS, création hôtel, releis. Ecrire nº 1527, L.T.A., 31, boutevard Bonne-Nouvelle, 75002 Pans. Pour employée et dirigeants dé-placés de province, importante sanque française recherche à louer appts tres catégories, studios ou villas, Paris, beni., Tél.: 45-04-04-45.

(Région parisienne) Etude ch. pour CADRES villus tass benileute, loyer garanti. [1] 48-89-89-66 42-83-67-02.

# meublees

Paris STUDIO CUIS. ÉQ.

Province COTE D'AZUR. Part. loue longue durée, hauteur Cagnes, belle ville 3 p. dép. piscine, tennis perticulier, jerdin : 12 000 F mensuel + charges. MORANCAIS 16-83-80-74-22.

locations meublees demandes

Paris OFFICE INTERNATIONAL rech. pour se direction beaux appts de standing, 4 pièces et plus, 45-26-18-95.

villas MEUDON-BELLEVUE VILLA MODERNE très grand standing, réceptio 70 m², cuisine, office, 5 cham

res, nombreus sanitaires, tris eau terrain paysagé. Secteu résidentiel calme, ensoloillé. 3.500.000 F. C.B.: 45-34-41-75. maisons de campagne

> Vends à ANTRAIGUES Maison de village sur 3 ni-vesux : garage, 3 chambres, séjour, salle de baine, w.-c., 320 000 F. Maison àvec possibilité commerce rez-de-chaussée 50 m² + cour, 4 pièces à 1'étage + salle d'eau, 300 000 F. Agence Deles, 9.P. 32, 07200 Aubenus. 761.: (16) 75-35-06-76.

fermettes FERMETTE avec pré et terre 17 500 m² bordure forêt, solé. \$60ar., ch., s. de brs. tépend. a amérager. Priz 280 000 f. Tous trais compris. S'adasser CŒURET Agence, 29 150 BROU. Téléph.; 37-47-03-92.

# propriétés

PPTÉ bord du Los en bloc ou en dét., près BONNEVAL (28).

?) PAY. 7 p. 85 m², rivière.

2) PRÉ (8e) 800 m rivière serve biffrance (4 problement de problemen avec birdment et sccès.
4 hs 82 s. rene.
8ft. indus, 1500 m² sur terrain 3511 m². S'adresser Agence CŒURET, 28180

viagers : Lore près La Ferté-Gaucher, maison caractère + dépend. 4 ares, fine 75 ans, rents lm. à 8 a., 350 000 + 5 800/mois viagers. F. Cruz 42-66-19-00.

**ETUDE LODEL** 

Viagers, 35, bd Voltaire, 75011 PARIS, 43-55-61-58. immobilier

information: Informations sur différents logts à louer du studio au 6 p. de 2.000 F à 10.000 F, égal-ment échanges possibles. Nous ne sommes ni agence ni hair-chand de listes, mais une

ntion sans but lucratif Tél.: APPEL 75. 42-80-22-30. bureaux

Locations SIÈGE SOCIAL

CONSTITUTION STÉS ASPAC 42-93-60-50 + VOTRE SIÈGE SOCIAL Constitution de sociétés et tous services T. 43-55-17-50.

STRASBOURG
Cie d'assurances loue burx
grand standing, prox. conseil
Europe, 190 m² + terresse.
Loyer 600 F HT m² an + ch.
Tél. : (16) 88-25-30-07. fonds

de commerce

Ventes

EXCEPTIONNEL DANS MONTPELLIER (34) Rue très commerçante, Pas-de-porte 300 m² env. Conv. pour commerce prestige, siège so-ciel SOTRAVI, 20, nie Daru, MONTPELLIER 67-58-83-50. Bani. Sud. imsux, tab., Loto, CA 14 000 000, pr. rapp., av. 1 500 000, 43-87-79-51.

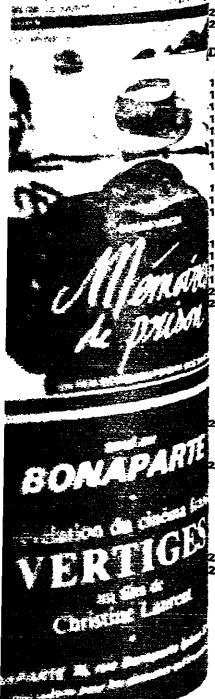



Page 26 - LE MONDE - Vendredi 22 novembre 1985 •••

**VENTE A CHARTRES** 

**GALERIE DE CHARTRES** DIMANCHE 24 NOVEMBRE à 14 b

- L'Age d'Airnin -, RODIN Rudier fondour, H 1,04 m Expert M. Jeannelle, 45-00-42-65. Exposition : vendredi de 14 à 17 h, medî de 10 à 12 h et 15 à 17 h. dimanche de 10 à 11 h 30. M= J. et J.P. LELIEVRE et I. BAILLY POMMERY Commissaires priseurs associés 1 bis, place du Général-de-Gaulle 28000 CHARTRES. T. 37-36-04-33.



#### **VENTE A CHARTRES**

**GALERIE DE CHARTRES** SAMEDI 23 NOVEMBRE à 14 h FAIENCES ET PORCELAINES XVIII silch at XIX silche Expert M. Lefebvre, 42-61-18-40 à 17 heures JACQUOTS ET JACQUELINES

nant de la coll RAYMOND SOUPLEX ition : vendredi de 14 b à 17 b, samedi de 10 h à 12 b. M- J. et J.P. LELIEVRE et I. BAILLY POMMERY

#### **VENTE A FONTAINEBLEAU**

Commissaires priseurs associés 1 bis, place du Général-de Ganlle 28000 CHARTRES Tél. 37-36-04-33.

HOTEL DES VENTES DIMANCHE 24 NOVEMBRE à 14 L Objet d'art et d'ame Argenterie et bijoux. leaux auciens et modernes. Mes auciens, tapis d'Orient. Mº J.-P. OSENAT, commiss.-priseur. Tél. (1) 64-22-27-62.

Pompes Funèbres

CAHEN & Cie

43-20-74-52

# drouot drouot

Hôtel des ventes, 9, rue Drouot. 75009 Paris Téléphone : 42-46-17-11 - Télex : Drouot 642260 Informations téléphoniques permanentes : 47-70-17-17

Compagnie des commissaires-priseurs de Paris ositions auront lieu la veille des ventes, de 11 à 18 he sanfindications particulières, « expo le matin de la vente.

#### **SAMEDI 23 NOVEMBRE**

S. 10. — Lithographies, tableaux modernes. - Mª BINOCHE, GODEAU.

S. 12. - Livres, autographes. - Me RIBEYRE.

#### **LUNDI 25 NOVEMBRE**

S. 1. - Haute Epoque. - Ma ADER, PICARD, TAJAN. M. Coquenpot, expert.

Bijoux, objets de vitrine, orsevrerie ancienne et moderne. Me ADER, PICARD, TAJAN. MM. Déchaut et Stetten. - Tablx anc. et mod. Armes, haute époque, meubles et objets

d'art. Expo sam., de 11 h à 18 l Me CORNETTE DE SAINT-CYR. ., de li hà 18 het de 21 hà 23 h. S. 11. - Livres anc. et mod. Tblx, bibelots, bon menble.

M. LANGLADE Mobilier. - M= PESCHETEAU, BADIN, FERRIEN.

S. 15. - Art primitif, verrerie, art déco, obj. d'art. - Mª RIBEYRE.

#### **MARDI 26 NOVEMBRE**

\* S. 2. - 16 h, fourrures expo, de 11 h à 15 h. - Me CORNETTE DE SAINT-CYR.

\* S. 5. – Livres anciens et modernes. - Mª ADER, PICARD, TAJAN. M. Chrétien, expo chez l'expert, 178, fg Saint-Honoré, 75008 Paris. Tél. : (1) 45-63-52-66, du 18 au 23 novembre, de 14 h à 18 h ou sur R.V. \* S. 6. - Timbres. - Ma BONDU.

S. 7. – 21 h, panorama de l'esprit contemporain, dess. et table. M° BRIEST.

S. 12. - Mode et music-hall. - Mª BOISGIRARD. M. Félix Marcilhac.

#### **MERCREDI 27 NOVEMBRE**

S. 1. – Haute époque (ste). - Mª ADER, PICARD, TAJAN. M. Coquenpot, expert.

Livres anc. et illustrés. - Mª PESCHETEAU, BADIN, FERRIEN. M. Blanschong, expert. S. 7. - Photos et tabla mod. - Mª BRIEST.

S. 11. - Mobilier, objet de vitrine, verrerie 1900 - M. CHAYETTE. S. 15. - Suc. S. et à divers Mbles anc. et de style. Tapis, tblx 19 s.

Mª AUDAP, GODEAU, SOLANET. Bib. et mob. anc. et de style. - Ma OGER, DUMONT.

#### **JEUDI 28 NOVEMBRE**

\* S. 1 et S. 7. - 21 h, tbix anc. Impts tablx mod., par Renoir... bel ameublt 18\*. - M\* DELORME, BINOCHE et GODEAU, MM. de Bayser, Herdhebaut, Latreille, Pacitti, de Lovencourt, Lacoste, cabinet de Fommervault, experts. Monnaies romaines, et monnaies d'or celtiques. • Mª AUDAP, GODEAU, SOLANET.

Tabix, sculptures, tap. mod. et art da verre.
 M™ MILLON, JUTHEAU. M. Camard, expert.
 Objets d'art et d'ameublement des 18° et 19° s. - M™ ADER.

S. 10. PICARD, TAJAN. MM. Dillée, Levy-Lacaze, experts.

#### **VENDREDI 29 NOVEMBRE**

S. 1. - Tapis d'Orient. - Me BONDU. 2. - Monnaies (ste). - Mª AUDAP, GODEAU, SOLANET.

S. 4. - Dessins anciens. - Mª RENAUD. S. 5/6. - Dessins et thix anc. (ste). - Mª MILLON, JUTHEAU.

7. - Bijoux. - M= GROS, DELETTREZ. S. 9. - Art nouveau, art déco. - Mª BOISGIRARD. M. Félix

S. 14. – Provenant d'une propriété d'Île-de-France et à divers amateurs, objets d'art et d'ameublement. - Ma ADER, PICARD, TAJAN. M. Saint-Bris, exp. SAMEDI 23 NOVEMBRE, 15 h à 92330 SCEAUX

HOTEL DES VENTES, 38, rue du Dr Roux, tel. : (1)46-60-84-25. Vente de tapis par autorité de justice. JEUDI 28 NOVEMBRE, 14 h à LA PLAINE-SAINT-DENIS

DROUOT VÉHICULES, 17, rue de la Montjoie. Véhicules de tourisme position publique à l'Hôtel des ventes de Sceaux, le vendredi 22 et le nedi 23 nov., de 11 h à 18 h. - Maître SIBONI. Tél. : (1)46-60-84-25.

#### ÉTUDES ANNONÇANT LES VENTES DE LA SEMAINE

ADER, PICARD, TAJAN, 12, rue Favart (75002), 42-61-80-07. AUDAP, GODEAU, SOLANET, 32, rue Drouot (75009), 47-70-67-68. BINOCHE, GODEAU, 5, rue La Boétie (75008), 47-42-78-01, BOISGIRARD, 2, rue de Provence (75009), 47-70-81-36.

J.-Ph. et D. BONDU, 17, rue Drouot (75009), 47-70-81-36.

BRIEST, 24, avenue Matignon (75008), 42-68-11-30.

CHAYETTE, 12, rue Rossini (75009), 47-70-38-89.

CORNETTE DE SAINT-CYR, 24, avenue George-V (75008), 47-20-15-94.

DELORME, 14, avenue de Messine (75008), 45-62-31-19. GROS, DELETTREZ, 22, rue Drouot (75009), 47-70-83-04.

LANGLADE, 12, rue Descombes (75017), 42-27-00-91.

MILLON, JUTHEAU, 14, rue Drouot (75009), 42-46-46-44.

OGER, DUMONT, 22, rue Drouot (75009), 42-46-96-95.

PESCHETEAU, PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN, 16, rue de la

Grange-Batelière (75009), 47-70-88-38.

RENAUD, 6, rue de la Grange-Batelière (75009), 47-70-48-95.

RIBEYRE, 5; rue de Provence (75009), 42-46-00-77.

LE CARNET DU Monde

#### Décès

- Le Père provincial de la compagnie de Jésus, Les Pères de sa communauté, Le comte et la comtesse Maxence de

M™ Robert de Bévotte,

M. et Mª Pierre Chicoyneau de Le général et M⇔ Jean Chicoyn M. et M= Bernard Chicoyneau de

ont le regret de faire part du décès, le 20 novembre 1985, à l'âge de soixante

Père Henri CHICOYNEAU DE LAVALETTE (SJ) rofesseur à l'UER de théologie de l'Institut catholique de Paris.

Les obsèques seront célébrées en l'église Saint-Ignace, 33, rue de Sèvres, à Paris-6, le vendredi 22 novembre, à

#### 15. rue Monsieur. 75007 Paris.

- M. Isaac Chipervaser, sa fille Michèle Wright, Les familles Lombard, (Sao-Paulo), Pariebas, Parents et amis. ont la douleur de faire part de la perte

M= Marcelle CHIPERVASER, née Lombard.

Les obsèques civiles ont en lieu le 18 novembre 1985, à Foulouse.

25, rue Marceau, 31400 Toulouse.

- Sa famille et ses amis ont la douleur de faire part du décès accidentel de

- M<sup>∞</sup> Jean-Félix Herpin,

ont la douleur d'annoncer la disparition

Jean-Félix HERPIN

Une messe sera célébrée le lundi 25 novembre, à 16 heures, en l'église Saint-Germain de Dourdan.

Cet avis tient lieu de faire-part.

- Cusy (Haute-Savoie).

M. et M= Francis Canoune

M. et M= Guy Canonne

et leurs fils, M= Marie Claude Julien

son lik, M. et M= Jean Marie Julien

Ainsi que toute leur famille.

ont la douleur de faire part du décès de

M™ Jean JULIEN, néc Christiane Lenglet

Cusy (Haute-Savoie), corps déposé.

Cet avis tient lieu de faire-part.

M™ Lucia de Simone. M. et M™ Juan de Simone

M. José de Simone

MM. Mario Roza,

Et Ma Frédérique Pesquies,

om la grande douleur de faire part du décès de

M™ veuve Heari LAPERCHE,

née Esther (Elda) Cordoven

leur mère, belle-mère, tante, grand-tante, cousine, conseillère et amie,

survenu le 18 novembre 1985, dans sa

quatre-vingt-quatrième année.

La levée du corps et le départ du cortège auront lieu le jeudi 21 novembre, à 13 h 45, au funerarium de Suresnes-

Nanterre, 42, chemin des Cendres,

Les obsèques seront célébrées au

rimetière israélité de Fontainebless dans la sépulture de l'amille, à 15 h 30.

Renée Pelonson

Colona Roza

Silvia Barzilai

Is Menasse, Rafaëi Baroch,

Annie Jonas, Helle Tavridakis,

Matuca Levy, Alicia Martinez,

92000 Namerre.

Jacqueline Acchioti,

M=5 Susana Peloussof, Daysy Wollemberger,

- M. et M<sup>oss</sup> Roberto Laperche,

Chichi, Lila, Haydée, Daysy

Ni fleurs ni couronnes.

26, rue des Vergers-Saint-Jacques, 91410 Dourdan.

Et ses petits-enfants.

Ses enfants

le 19 novembre 1985.

Claude DEPOULY, professeur au CES de Montmélian,

survenn le 13 novembre 1985, dans sa

L'inhumation a eu lieu dans l'inti-mité, au cimetière de Chapareillan

12, rue des Jardins, 31000 Toulouse.

- Mª Alfred Pitner, née Andrée Aubergé,

M. Alain Pitner,
M. et M Bertrand Pitner,
M. Patrice Pitner,

ancien de la 2º DB, 40º RANA.

Les obsèques religieuses ont été offé-brées le 9 novembre, en l'église de Ciboure (Pyrénées-Atlantiques), dans la stricte intimité familiale.

Une messe à son intention sera cél-brée ultérieurement, à Paris.

leurs enfants et petits-enfants, Les familles Delattre, Baneat, hampagne, Leroy et Pierreville Ma Odette Jacques,

surveou le 16 novembre 1985, de

#### Mer veuve Modeste VALUET, née Marie-Louise Delattre.

Elle avait reçu les sacrements de l'Eglise et s'est pieusement endormie dans la paix du Seigneur, à l'âge de

auprès de son époux.

Rue J.-Cabasson, Claviers 83830 Callas. 122, avenue du Maréchal-Leclere, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Résidence del Sol. 23, avenue Scudéry, 06300 Nice. 153, rue La Fayette, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois.

Les amis de M. Michel MOHRT

5.rae Sébution-Bottin Les reressents pessent être faits per chique bançaire à l'ordre des éditions Collinard, avec indication de lour affectation.

- M. et M™ Jacques Leclerco

ont la douleur de faire part du décès de M= Thérèse LECLERCQ.

et leurs enfants

drale d'Angoulême.

75006 Paris.

oous quittait.

M. et M= René Brouillet.

enrs enfants et petits-enfants, Les familles Vial, Brouillet et

ont la grande tristesse de faire part du décès de

M™ Pierre VIAL,

née Marie Broudllet. décédée à Angoulème le 14 novemi 1985.

Ses obsèques ant été célébrées le

amedi matin 16 novembre, ca la cathé-

Une absoute a été dite le même jour

à 17 heures, en l'église de Cléppé (Loire), suivie de l'inhumation an cime-tière du village.

159 bis, boulevard du Montparnasse

- Il y a neuf ans, le 22 nove

René BARON

Que ceux qui l'ont connu, estimé a simé, gardent vivant son souvenir.

- Le docteur Jean CARRERE

Annie GRAZIETTI-JEANBRAU,

Communications diverses

- Le Centre de Sèvres organise les

22 et 23 novembre à l'occasion du 250 anniversaire de la naissance du

Père Pierre de Clorivière (1735-1820)

an colloque public sur le thème : « Un

fondateur dans la tourmente révolution-

s'est endormi le 22 novembre 1979. Ne l'oubliez pas.

- Dans l'avis de décès de

Isabelle et Daniel,

ses enfants.

Anniversaires

Erratum

Préfecture de la Charente 16017 Angoulême Cedez.

77, rue Claude-Bernard, 75005 Paris.

Les obsèques auront lieu le jendi 21 novembre 1985, à 9 h 30, en l'église Saint-Nicolas, à Maisons-Laffitte, dans

Cet avis tient lieu de faire-part.

- M. Henri de Menthon, ses enfants et M=, M. Louis de Menthou, M. et M= Christian de Menthon M™ Ghislaine de Comband-

Roquebrune, M= Françoise de Menthon ont la douleur de faire part du décès de

M. Bernard de MENTHON,

officier de la Légion d'ho ancien ambassaden leur père, grand-père, frère et beau-

survenu le 20 novembre 1985, dans sa quatre-vingt-troisième année, au châ-teau de Saint-Loup.

Les obsèques religieuses auront lieu le samedi 23 novembre, à 15 h 30, en l'église de Saint-Loup-Nantouard. Château de Saint-Loup,

Saint-Loup-Nantouard, 70100 Gray.

M. et M≃ Jean-Pierre Pech, née Christiane Petel. Jean Hugues et Catherine, M. et M= François-Xavier Pech, née Christine Selme de Mondini, Stéphane et Dominique. M. et M= René Pec

née Marie-Christine Chemin, Marie Estelle, Maxime et Antoine ses enfants et petits-enfants

fout part du décès de M. Jean-Paul PECH, procureur général honoraire, officier de la Légion d'honneur.

rappelé à Dieu le 17 novembre 1985.

Ses obsèques ont été célébrées au Rialet (Tarn), dans l'intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

ses enfants.

ont la douleur de faire part du décès, le 6 novembre 1985, de

M. Alfred PITNER, croix de guerre 1939-1945,

ancien PDG de Nadella

#### 89, quai d'Orsay, 75007 Paris.

- M. et M= Maurice Valuet,

leurs enfants et petits-enfants, M. Robert Valuet, M. et M= Jean Valuet, leurs enfants et petits-enfants, survenu le 20 novembre 1985, dans sa soixante-dix-huitième année, à M. et M= Guy Guardia, leur fils, belle-fille et petits-enfants, M. et M= Eugène Delattre, Ses obsêques auront lieu le samedi 23 novembre, à 14 h 30, en l'église de

ont la douleur de faire part du décès

L'inhumation a lieu le jeudi 21 novembre dans le caveau de famille au cimetière de Sainte-Geneviève des-Bois, où la défunte repose désormais

Résidence de Boudonville, Rue Saint-Bodon, 54000 Nancy. 9. rue Lebel. 94300 Vincennes

dizione de participer à la menoription constre pour lei offire l'épée qui lui sera romin à l'accessin de su récupion à l'Accedi-nie française, sont prête de s'advenue : Édicione CALLIMARD

#### Soutenances de thèses M. et M™ René Vial M. Christian Vial,

#### **DOCTORATS D'ÉTAT**

- Université Paris-II, samedi 23 novembre, à 9 heures, salie des Conseils, M. Vassilios Chsittianos : Conseils mode d'emploi et mise en garde en matière de vente de membles corporels. Contribution à l'étude de l'obligation d'informer.

Université Paris-I, jeudi 12 décembre, à 9 h 30, salle C 22 04, centre Pierre-Mendès-France, M. Mohamed Fouzi Mourji : « Systèmes productifs

– Université Paris-VIII, lundi 25 novembre, à 14 h 30, salle E 360, M. Jean Verdeil : • Les notions de rôle, de personne et de personnage dans le

- Université Franche-Comté, mardi 27 novembre, à 9 heures, saile Péclin, M= Eliane Papo : « La langue et les registres de discours dans le texte romanesque en russe et en français (le syn-tagme nominal adjectival dans Anna Carénine et Jean-Christophe, analyse

- Université Paris-VIII. lundi - Université Paris-VIII. Jungi 9 décembre, à 9 h 30, salle C 047, M. Georges Achiepo: «L'intégration économique régionale comme moyen de limiter la dépendance en Afrique de l'Ouest (le cas de la CEAO). »

Université Paris-X-Nanterre, mardi 10 décembre, à 14 h 30, salle C 26, M. Claude-Jean Bertrand Soutenance de doctorat d'Etat sur tra-

#### **DÉFENSE**

#### **NOMINATIONS MILITAIRES**

Sur la proposition du ministre de la défense, M. Paul Quilès, le conseil des ministres du mercredi 20 novembre a approuvé les promotions et nominations suivantes ;

● Terre. - Sont promus : général de division, le général de brigade Jacques Leclerc; général de brigade, le colonel Marc Waymel.

■ Armement. – Est nommé chargé de mission auprès de l'inspecteur général de l'armement, l'ingénieur général de deuxième classe, Jacques Soule-Susbielles.

#### naire. » Renseignements au Centre, 35, rue de Sèvres, à Paris-6. Tél. : 45-**IMMIGRATION**

#### Des intellectuels lancent un appel contre le racisme

A l'initiative de SOS-Racisme. une certain nombre d'intellec-

tuels (1) ont rendu public, jeudi 21 novembre, l'appel suivant : « Nous intellectuels, écrivains, cinéastes, scientifiques français, attachés aux principes de liberté, d'égalité et de fraternité, prenons aujourd'hui la parole pour condam-ner les courants racistes qui se propagent actuellement en France. Nous nous élevons contre le déshonneur que notre pays encourt aux yeux de son propre peuple comme à ceux des peuples libres du monde entier. Chaque semaine, on moleste,

on humilie ou on assassine des immigrés parce qu'ils sont des immigrés. » A ces gens qui ont vécu en

#### France qui ont eu des enfants en SCIENCES

#### PRENDRE L'AIR DU TEMPS

Les archéologues se mettent à

heure des techniques spatiales. S'aidant de récipients spécialement conçus par la NASA pour recueillir des échantillons de l'atmosphère de Mars, des chercheurs égyptiens et américains s'efforcent en effet d'extraire d'une galerie située au pied de la grande pyramide de Chéops de l'air vieux de quelque quatre mille six cents ans. Ils comptent analyser cet « air ancien », et notamment mesurer son taux de gaz carbonique. Cela afin de pouvoir affiner la théorie dite de l'« effet de serre > selon laquelle l'augmentation du taux de gaz carbonique due à la combustion de pétrole ou de charbon conduirait au réchauffement de l'atmosphère terrestre. Quoi qu'il en soit, les archéologues n'ont pas l'intention d'entreprendre des fouilles avant d'avoir découvert un moyen de préserver les objets anciens – et notemment des bateaux funéraires du pharaon Chéops - qui pourraient se trouver dans la galerie.

#### Trouver un job ça s'apprend... ... et ça marche documentation gratuite

Tél.: (1) 42-61-80-88

France moderne, certains voudraient retirer les droits que la loi leur reconnaît. La question de l'immigration est devenue un enjeu électoral comme pourrait l'être la réduction de la taxe professionnelle, les télévisions privées ou les mon-tants compensatoires. Aussi nous adressons-nous aujourd'hui et avant qu'il ne soit trop tard :

France, qui ont eux aussi bâti la

- à l'ensemble des responsables politiques pour leur demander de refuser la tentation qui consiste à utiliser cette question de l'immigration comme épouvantail électoral;

 à l'ensemble des partis politi-ques pour qu'ils définissent sans tar-der une véritable politique d'intégration des immigrés dans le respect de l'identité de chacun et qu'ils bannissent tout système de ségrégation ; - à l'ensemble des élus notam-

ment municipaux, pour les adjurer de tout mettre en œuvre afin que leur cités demeurent des lieux d'accueil et de vie pour tous indépendamment des différences de couleurs, de culture ou de religion; aux télévisions, aux radios, aux journaux, à l'ensemble des organes de communication pour attirer leur

lités qui sont les leurs lorsqu'ils abordent ces thèmes et leur demander de concourir au dépistage, à l'identifi-cation et à la démystification des idéologies de haine et d'intolérance. » Nous demandons surtout aux hommes et aux femmes qui vivent en France de comprendre que la vie dans une société démocratique suppose l'égalité des droits et des devoirs. Nous leur demandons de

attention sur les hautes responsabi-

tout faire pour défendre ces principes face aux périls racistes, . (1) Premiers signataires : Simone de Beauvoir, Lucien Bodard, Pierre Boulez, Pierre Bourdieu, Michel Butel, François Châtelet, Patrice Chéreau. Régine Deforges, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Jean-Toussaint Desanti, Marguerite Duras, Claire Etcherelli, Max Gallo, André Glucksmann, Jean-Luc Godard, Marek Halter, Claude Lanzmann, Yves Laporte, Michel Leiris, Bernard-Henri Lévy, Claude Mauriac, Nathalie Sarraute.

> CHARLES LEROUX

aime les grandes femmes et les chausse avec élégance du 41 au 45

7, rae St-Rock, 75001 Paris, Tél. 42-60-67-70

CONTEUR DU LIVRE

M. Le Bonnie à 10 000 fr.

pour non-assistance de Principal de par Maria moranbre. son jugemen e de non-assistabos e danger, concernat Bonnice, qui, par lettre des conseils à Miche jaçon de réaliser le su

dernier avait décidé (

ecusement lieu le 4 man

le Monde da 25 octo ir : : .nal. quí a considéré l delle a toutefois fait un - relativement modérée d El a revenu en le condamment 1000 cons d'amende. L'alinéa du code penal, que sessention volontaire de gette : ... : ersonne en péril l'assis is risque pour l'auten ...- :ention, ni pour de nes , - \_ an iui preser -, prévois peines de trois mois mison et des amendes d 560 ° Tancs.

gg= 24 - 22

 $V_{-1} \cdot$ 

MISSEC -

e-but C

. 😼 de ce qui paraîtra i : mansuétude. Ser zer: 200 - 1 can: les faits reproché il der auf des lettres qui furen meange. . . in fin de 1982, puis at ... entre Michel Boute. : Sonni**cc, auteur ave**( y (1962) Guillon du livre Suicide make a service. Michel Bonnal vouha apterm des auteurs des préciseas ... e desage de l'aroxyi ea må. gregre å hui assurer b min qui d'unaitait, alors que le fiere mertiennatt seutement fabert - de ce produit en sois-

Jeanear readu ne motiv

Da . : men de ces lettres, il teute : .. :e tribunai que les mie a. Mahel Bonnal famaient apparative à l'évidence, l'internon sur la la de leur auteur » et ter ... A termination révélait à het le 2 met que le péril dans kan a 2: son correspondent Des ers, a oute le jugement. - e il Mir Le Bonniec de with a milit is confiance amicale.

🌬 🎋 🔞 Sarvasi lui jutes du la tenter, en lui répondant de le accourage de mettre fin à ses 1987 - La constant de de l'entire à Mere Burner to 28 janvier 1983, M L. E. T. ec. - non seulement resalar i de persuader son corrapida et la renoncer à un tel proja mais e core lui précisa la dose mortelia as medicament qui lui mail els record et les conditions und asometer devait avoir lieu son

Feer is theograf, voilà bien où est le dei : 5 - refus**ori son assis** tan sa per de l'ul avait conflé, les sa per des les les les son désespoir a ve en vent de culpabilité à ligari - - zirui; puis dans sa

# AUTEURS

\*Les .- Jes de la 16º chambre

Pusqu'ils déboutent le père de Michel sant le père de Michel Schnal de sa plainte, mais son correspondant,

Des Tasstrats pourvoyeurs de priso- sont malvenus de nous Parler a devoir d'humanité » Re nous useons remolir perfeilement en noncrant la confiance de Caux Sur s adressent à nous.

Big nous faisons ninediate entire nous reserved. Curante qui ne poura qu'ette reisamée si les magiekan se souviennent que leur traval consists a appliquer le loi System of the sy

one a des adversaires qui, lous de ce premier succès, vont Pontage Pour obtenir des

ET EDITEUR EN APPEL MM : Es Le Bonniec, Claude Guillon Cauteurs de Suicide M Alar Moreau ont publié le communic é survant :

ar orr

is decratant neanmoins qu'Yvas La Bonne ast coupable. Ils prélanden' ≥ aurait dû « tenter de o<sub>ssua-se</sub>sans de la aurait pu le hare A serie occasion, les juges oreen Suveau concept que lara data dans l'histoire de la phibachie : du droit : « Doit être considerée en peril toute personne Cui riscue de perdre la he a Autent dire que chacun de Nous est at état de péril perma-

Pouvoir Frendre six mois dayance sur la loi de censure qui tela peut line votée par la droite revenue a couvoir.

Control of une campagne

Dongamna pour obtenu des Dogamna com en chaîne, nous Spelong has lecteurs et tous les Partisans lecteurs et l'anne l mon douce " a nous manifester

#### COAUTEUR DU LIVRE « SUICIDE MODE D'EMPLOI »

#### M. Le Bonniec est condamné à 10 000 francs d'amende

#### pour non-assistance à personne en danger

La 16 chambre correctionnelle de Paris, présidée par M= Marie-Claude Duvernier, a rendu, mercredi 20 novembre, son jugement dans l'affaire de non-assistance à personne en danger, concernant M. Yves Le Bonnec, qui, par lettre, avait donnné des conseils à Michel Bonnal sur la façon de réaliser le suicide que ce dernier avait décidé et qui eut effectivement lieu le 4 mars 1983 à Paris (le Monde du 25 octo-

Le tribunal, qui a considéré le délit établi, a toutefois fait une application relativement modérée de la loi au prévenu en le condamnant à 10 000 francs d'amende. L'alinéa 2 de l'article 63 du code pénal, qui réprime « l'abstention volontaire de porter à la personne en péril l'assistance que, sans risque pour l'auteur de cette abstention, ni pour des tiers, il pouvait lui prêter », prévoit en effet des peines de trois mois à cinq ans de prison et des amendes de 360 à 20 000 france.

Mais le jugement rendu ne motive pas les raisons de ce qui paraîtra à certains une mansuétude. Ses attendus visant les faits reprochés sont d'abord un rappel de ceux-ci. Ils font état des lettres qui furent échangées à la fin de 1982, puis au début de 1983, entre Michel Bonnal et M. Yves Le Bonniec, auteur avec M. Claude Guillon du livre Suicide mode d'emploi. Michel Bonnal vou-lait obtenir des auteurs des précisions sur le dosage de l'aroxyl en comprimés, propre à lui assurer la mort qu'il souhaitait, alors que le livre mentionnait seulement l'absorption de ce produit en solu-

De l'examen de ces lettres, il résulte pour le tribunal que les textes de Michel Bonnal faisaient « apparaître, à l'évidence, l'intention suicidaire de leur auteur » et que • cette détermination révélait à Yves Le Bonniec que le péril dans lequel se trouvait son correspondant

était constant ».

Dès lors, ajoute le jugement, « il incombait à Yves Le Borniec de mettre à profit la confiance amicale que Michel Bonnal lui avait manijestée pour tenter, en lui répondant, de le dissuader de mettre fin à ses jours ». Or, dans sa dernière lettre à Michel Bonnal, le 28 janvier 1983, M. Le Bonniec, - non seulement n'essaya pas de persuader son cor-respondant de renoncer à un tel projet, mais encore lui précisa la dose mortelle du médicament qui lui avait été prescrit et les conditions dans lesquelles devalt avoir lieu son

absorption ».
Pour le tribunal, voilà bien où est le délit : - En refusant son assistance à un être qui lui avait confié, dès sa première lettre, son désespoir et son sentiment de culpabilité à l'égard d'autrui ; puis dans sa

#### **AUTEURS** ET EDITEUR EN APPEL

MM. Yves Le Bonniec, Claude Guillon, coauteurs de Suicide mode d'emploi, et leur éditeur M. Alain Moreau ont publié le communiqué suivant :

« Les juges de la 16° chambre disent qu'il n'y a pas de victime puisqu'ils déboutent le père de Michel Bonnal de sa plainte, mais ils décrètent néanmoins qu'Yves Le Bonniec est coupable. Ils prétendent qu'il aurait dû « tenter de dissuader» son correspondent. sans dire comment il aurait pu le faire. A cette occasion, les juges créent un nouveau concept qui fera date dans l'histoire de la philosophia et du droit : « Doit être considérée en péril toute per-sonne qui risque de perdre la vie. » Autent dire que checun de

nous est en état de péril permanent ! > Des magistrats pourvoyeurs de prison sont malvenus de nous parter d'un « devoir d'humanité » que nous jugeons remplir parfaitement en honorant la confiance

de ceux qui s'adressent à nous. » Les juges parisiens ont cru pouvoir prendre six mois d'avance sur la loi de censure qui sera peut-être votée per la droite

revenue au pouvois. » Bien entendu, nous faisons immédiatement appel de cette decision aberrente qui ne pourra qu'être réformée ai les magistrats se souviennent que leur travail consiste à appliquer la loi existente et non à se faire l'avant-garde d'une campagne

d'ordre moral. a ce à des adversaires qui, forts de ce premier succès, vont tout faire pour obtenir des condamnations en chaîne, nous appelons nos lecteurs et tous les partisans du libre choix d'une « mort douce » à nous manifester

leur soutien. >

#### seconde lettre la nature du traitement médical dont il faisait l'objet et qui se trouvait dans un état évi-dent de dêtresse, Yves Le Bonniec

#### s'est abstenu d'assumer le devoir d'humanité qui caractérise l'infrac-tion reprochée. » Un peine de principe

Par le même jugement, la 16 chambre a, d'une part, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Association de défense contre l'incitation an suicide (ADIS) et, d'autre part, débouté M. et Mm Henri Bonnal, les parents de la victime. Elle juge que l'asso-ciation ne peut justifier d'un préjudice personnel et direct et n'est pas autorisée de surcroît, par un texte particulier, à se constituer partie civile. Quant aux parents, il est jugé que le dommage résultant de l'abstention de porter secours retenu contre M. Le Bonniec « ne doit pas être confondu avec celui provoqué par le décès de leur fils ». Leur action ne serait fondée « que dans la mesure où ils auraient pu établir l'existence d'un lieu de causalité entre l'abstention de porter secours et la mort du jeune homme, ce qui n'est pas le cas ».

Autrement dit, Michel Bonnal, même en l'absence des informations que lui a fournies M. Le Bonniec, aurait pu quand même se donner la mort. C'est la peut-être qu'il faut rechercher la raison de la peine de principe annoncée. Le tribunal, en tout cas, s'en est tenu à l'examen le plus étroit possible d'une affaire dont on aurait pu penser que le caractère exceptionnel et même inédit lui aurait donné l'occasion d'une réflexion, sinon d'une réponse, à la mesure des questions de fond qui se

trouvaient posées. JEAN-MARC THÉOLLEYRE.

#### LE PDG DE DEUX SOCIÉTÉS DE TRANSPORT **EST ÉCROUÉ POUR VOLS** ET ESCROQUERIE

M. Jean-Marie Lestoquoy, trente-neuf ans, président-directeur général de deux sociétés de transport de Vil-leneuve d'Ascq (Nord) – la société leneuve d'Ascq (Nord) - la société qui porte son nom et la CIVA (Compagnie industrielle de véhi-cules automobiles), - vient d'être inculpé de vols avec effraction, escroquerie, abus de confiance et de biens sociaux. M. Lestoquoy a été écroné à la maison d'arrêt de Loos.

Une information judiciaire avait été ouverte au début du mois de sep-tembre contre M. Lestoquoy, à la suite de plaintes déposées par six camionneurs qui utilisaient ses camions en location ou en location-

Cenx-ci accusent M. Lestoquoy d'avoir à plusieurs reprises volé le chargement des camions qu'il leur avait loués, pour le revendre ensuite et se faire rembourser par sa compa-gnie d'assurances. Selon eux, M. Lestoquoy rédigeait également de faux bons de transport, faisait établir plusients cartes grises pour le même camion, mettait ses véhicules en location-vente à un prix bien supérieur à leur valeur réelle, et utilisait les fonds ainsi obtenus pour ali-menter plusieurs • caisses noires ».

icterie nationale

4 251 4 251

20 341

6 352

7 522

. 503 6 443

6 233

2 523

3 724

G5 814

15 294

1 346

5 105

7 726

13 明春

23 845

25 125

3

5

segiale splicate jumbates segiale splicate marchs filter splicate

TORS BEFORE
TORS SEGMENT
TORS SEGMENT
TORS SEGMENT
VALUE SEGMENT
VALUE SEGMENT
ANTERNA SEGMENT
FOR SEG

toes signer bilder writes signer. Ean wreres signer gistemant, sittes, wigner. Sectors signer.

F. 400 12 000 1 200 4 000 800 125 000

9

0

VALIDATION AUSCHPAU WARDE APRES-MICH

TRANCHE DE NOVEMBRE DES SIGNES DU ZODIAQUE

#### MÉTÉOROLOGIE



Le temps froid et humide va persister sur noure pays et les chutes de neige vont s'étendre au Sud-Ouest.

Venéredi : Le ciel sera convert sur l'ensemble du pays à l'exception du Sud-Est et de la Corse où, malgré les avenses, des éclaireies se développerent. averses, des écanteus se developperunt. Sur ces régions, le mistral et la tramon-tane soufflerent fort. Sur le nord du pays, les chutes de neige deviendront moins importantes tandis qu'elles se renforceront en cours de journée des Pays de la Loire au Sud-Ouest et au Massif Central. Sur la Brotagne et les côtes atlantiques, ces précipitations se produi-ront le plus souvent sous la forme de pluies verglaçantes.

côtes et dans le Sud-Est. Les tempéra-tures minimales iront de - 3 à -6 degrés, localement -8 dans l'inté-rieur, et seront volsines de 0 degré sur ne dépasseront pas -1 à -4 degrés dans l'intérieur. Températures (le premier chiffre

changement. Elles deviendront positives en cours de journée uniquement sur les

indique le maximum enregistré dans la journée du 20 novembre, le second le minimum de la muit du 20 novembre au 21 novembre) : Ajaccio, 10 et 5 degrés ; Biarritz, i et i ; Bordeaux, i et -i ; Brênst, 6 et 6 ; Brest, 3 et 2 ; Cannes, 6 et 2; Cherbourg, 4 et 3; Clermont-Ferrand, -2 et -4; Dijon, -1 et -2; Dinard, 2 et 2; Embrum, 1 et -3;

Grenoble-St-M.-H., 1 (N.C.) Grenoble-St-Geoirs, 1 et - 3; La Rochelle, 2 et 0; Lille, -1 et - 2; Limoges, -4 et -5; Lorient, 2 et -1; Lyon, -1 et -2; Marseille-Marigna 2 et 1; Menton 8 et 4; Nancy, -1 - 3; Nantes, 2 et 0; Nice, 8 et 5; Nice-Ville, 8 (N.C.); Paris-Montsouris, - 1

et -2; Paris-Orly, -1 et -2; Pan, 1 et -1; Perpignan, 2 et 1; Romes, 1 et 1; Romen, -1 et -1; Saint-Etienne, -3 et -4; Strasbourg, -1 et -2; Toulouse, -2 et -2; Tours, -3 (min.). Températures relevées à l'étranger : Alger, 16 et 7 ; Genève, -1 et - 1 ; Lisbonne, 14 et 7 ; Londres, 3 et 2 ; Madrid, 8 et -7 ; Rome, 15 et 8 ; Stock-

(Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

#### PARIS EN VISITES

#### SAMEDI 23 NOVEMBRE

 Lebrun à Verseilles », exposition,
 14 h 30, musée du Louvre, entrée pavilon Flore, porte Janjard (A. Anquetin).

«Le cimetière du Père-Lachaise», 10 h 30, entrée principale (Les Amis de

Découverte de Notre-Dame au Moyen Age >, 14 h 30, portail central (Pour les enfants).

«Château Renaissance d'Econen». 15 h 30, par gare du Nord, Econen-Ezanville direction Luzarches.

«L'église russe de la rue Daru», 14 h 30, 12, rue Daru.

«Chez un restaurateur de menhles, devant l'église Saint-Julien-le-Pauvre.

La coupole de l'Institut » 15 heures, 23, quai Conti (M™ Rojon). Le conservatoire de musique»,
 14 h 30, 14, rue de Madrid (La France et son passé).

«Les salons de l'hôtel Lassay». 15 h 30, 128, rue de l'Université.

· Le Père-Lachaise méconnn », 10 h 30, entrée principale, et «Tombeaux de gens du cirque, du Cafconc' et de la Belle Epoque», 14 h 30, 10, avenue du Père-Lachaise (V. de Lander)

Orfévrerie et tapisseries du Moyen Age au musée Chuny -, 6, place Pain-ievé, 14 h 30 (Approche de l'art).

«Le Grand Orient de France. Histoire et symbolique de la franc-maçon-nerie. Mozart, Saint-Exupéry »,

15 heures, 16, rue Cadet (L Hauller). «L'hôtel Mondragon (mariage de Bonaparte) », 15 heures, 10, rue Louis-le-Grand,

LISTE OFFICIELLE DES SOMES A FAYER

TOUS CUMULS COMPRIS, AUX BILLETS WITTERS

78 tous signes tous signes tous signes tous signes below the contract of the contract signes actives signes actives signes actives signes.

67 took signed pleases; 7 867 control regions of the control regions

2 SSR Warren warren 1 768 matries wigner viewe of the street of the stre

0 T78 poinces 8 229 poinces 67 389 poinces 07 389 22 969 poinces 22 969 poinces 22 969 poinces 25 poinces 26 poinces 27 poinces 28 p

1 720 Scorpion Sylves Signes Sylves Signes S

nt d'aucun autre lot hais portant les signes suivants

GAGNENT

TERMA PRIALES SIGNES ON STANDARD STANDA

#### «Carrières sous le quartier Mouffetard et escaliers secrets autour de la petite église Saint-Médard , 14 h 30, métro Censier-Daubenton, lampes de poche (M. Banassat).

«Le musée Picasso», 11 heures «L'Inde à Paris », inscriptions 45-26-26-77 (Paris et son histoire).

CONFÉRENCES-

26, rue Bergère, 15 heures : «La

17, rue de la Sorbonne, amphithéâtre Guizot, 15 heures : « La forêt malade de

construction des pyramides » (M. Main-

nographique : «Le forage océanique profood : premier bilan du programme IPOD, et perspectives du programme

4, rue des Bourdonnais, 17 h 30 : «La

gloire de Victor Hugo». 270, rue Saint-Jacques, 11 heures :

"L'art rupestre saharien à partir des
nouvelles découvertes en Libye »;
14 heures : "L'alam »; 16 heures ; «L'Amérique latine»; 19 heures : «La lordanie»; 20 h 30 : «Petra».

#### ISTE OFFICIELLE DES SOMMES A PAYER AUX BILLETS ENTIERS

#### Le numéro 695565 gagne 4 000 000,00 F

|                            | 095565      | 495565 |             |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|
| les numéros<br>approchants | 195565      | 595565 | gagnent     |
| à la centaine<br>de mille  | 295565      | 795565 | 50 000,00 F |
|                            | 3 9 5 5 6 5 | 895565 |             |

Les numéros approchants aux

| ı | I .                |        | ing abbroci | IMILS GOV |        | J           |
|---|--------------------|--------|-------------|-----------|--------|-------------|
| İ | Dizenes de<br>male | Mille  | Centaines   | Dizames   | Unités | gagnent     |
| ł | 605565             | 690565 | 695065      | 695505    | 695560 | 1           |
| ł | 615565             | 691565 | 695165      | 695515    | 695561 | }           |
| l | 625565             | 692565 | 695265      | 695525    | 695562 | 1           |
| ì | 635565             | 693565 | 695365      | 695535    | 695563 | ł           |
| ۱ | 645565             | 694565 | 695465      | 695545    | 695564 | 10 000,00 F |
| l | 655565             | 696565 | 695665      | 695555    | 695566 | İ           |
| ١ | 665565             | 697565 | 695765      | 695575    | 695567 | İ           |
| ١ | 675565             | 698565 | 695865      | 695585    | 695568 | 1           |
| ŧ | 685565             | 699565 | 695965      | 695595    | 695569 | ļ           |

| Ì | 000000                        |     | 22000 | 090900       | 090000 | 020003 | L                    |
|---|-------------------------------|-----|-------|--------------|--------|--------|----------------------|
| 1 | Tous les bill<br>se terminant | - 1 | 5     | 5 6 5<br>6 5 | gs     | ignent | 5 000,00<br>1 000,00 |
| ļ | per                           |     |       | 5            | - {    |        | 200,00               |
| 1 |                               | - 1 | 5     |              | ı      |        | 100.00               |

TIRAGE 28 NOVEMBRE 1985



#### «JEU DE MASSACRE»

#### d'ATLASECO Payez vous la tête de nos

présidentiables sur votre minitel 36 15 91 77 Puis tapez AFC

# POUR VOS ENFANTS

Filles et garçons de 5 à 16 ans VACANCES DE NOEL EN MONTAGNE A L'ÉCOLE INTERNATIONALE LE CHAPERON ROUGE CH-3963 CRANS-SUR-SIERRE, VALAIS-SUISSE

Tél.: 1941/27/41-25-00. Le directeur de l'école, M. P. Bagnoud, recevra les parents intéressés à Paris,

recevia les parents interesses à Paris, Hôtel de France, 22, rue d'Antin, Paris-2e, Tél. 47-42-19-12, le mercredi 20/11/85 de 11 h 30 à 13 h le jeudi 21/11/85 de 11 h 30 à 13 h le vendredi 22/11/85 de 11 h 30 à 13 h Vous pouvez laisser un message à l'hôtel, M. Bagnoud vous rappellera.

#### MOTS CROISÉS



HORIZONTALEMENT

I. Manifestation d'allégresse ou acte affligeant. Plus aride en mer qu'en montagne. - II. Deux chiffres pour une retenue. Les sortants n'en sortent pas forcément. - III. Celui des Orfèvres ne détient qu'une sorte de bracelet. Inutile pour la danse de Saint-Guy. – IV. « Sommet » d'Angleterre. Jeu d'osselets. -. Haut fourneau connu des forges de Vulcain. Article. - VI. Produit de nettoyage des conduites. -VII. Préposition. Poînt. -VIII. Peut être carré ou rectangulaire. Négation. - IX. Ne manque pas de fraîcheur devant un four. Son verdict est sans appel. - X. Occupa-tion de choix. - XI. Proprement

#### VERTICALEMENT

1. Fait glousser les jeunes filles et tousser les jeunes enfants. - 2. Bar des pêcheurs à Marseille. Participe passé. - 3. Il faut être patient pour la subir. – 4. Prend un aspect plus sérieux quand elle est timbrée. -5. Demi-jour. Radical dans l'opposition. Possessif. - 6. Ils sont satisfaits quand le temps s'améliore. - 7. Faisandés, Note, Plaisante, - 8, Précède le père et le fils. Qui doit plus à la naissance qu'à l'expérience. -9. L'un « plonge », l'autre prend la douche. Une telle place n'est pas celle des enfants

#### Solution du problème n° 4101 Horizontalement

L Cataracte. - II. Epiduraux. -III. Connectée. - IV. Ite. Ara. - V. Thibaud. - VI. Eider. Io. -VII. Cessions. - VIII. Nasse. PCV. - IX. Al. Onet. - X. Irone. Ru. -XI. Ness. Pêne.

#### Verticalement

1. Cécité, Nain. - 2. Apothicaire. - 3. Tineidés. Os. - 4. ADN. Bessons. - 5. Rue. Arsène. - 6. Arc. -7. Catadioptre. - 8. Tuer. Onc. Un. - 9. Exeat. SVP.

#### **GUY BROUTY.**

**EXPOSITIONS** OMBRES CHINOISES. - L'espace «Peuples du monde» présente jusqu'au 31 décembre, une exposition de emarionnettes du théâtre d'ombre». Les figurines anciennes et contemporaines, venues des quatre coins du monde (Inde. Chine, Thailande, Indonésie ou Grèce) permettront aux visiteurs de se familiariser avec les arts et

les traditions de ces pays. De son côté, le Louvre des antiquaires présente jusqu'au 2 mars 1986 une exposition «Marionnettes et ombres d'Asie » en collaboration avec la Maison des

cultures du monde. \* Espace peoples de Monde, 10, rue de Montmorency, 75003 Paris, du lundi au vendredi de 10 beures à 13 beures et de 14 beures à

★ Louvre des autiquaires, 2 place du Palais-Royal, 75002 Paris. Tél.: 42-97-27-00.

#### SOLIDARITÉ

CRÈCHE POUR LE LIBAN. - Du 6 décembre au 5 janvier, la mairie nelle « Grande Crèche de Provence a sous un chapiteau, place de l'Hôtel-de-Ville, au profit des enfants du Liban. Le bénéfice de cette opération sera versé aux Œuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte (OHFOM), qui ont créé six dispensaires (dont un mobile qui sillonne les rues de Beyrouth) et ont pris en charge l'hôpital gouvernemental de Jez-

\* Informations : service de presse des OHFOM Lorraine Dubounet, 92, rue du Ranclagh, 75787 Paris Cedex 16. Tél.: 45-20-



# MIGRATION

3 <del>5 7 − 7</del> 1 •

----

N 440

The second second

gw54 i com i i c

P 4 6 7

建 表 一张

\_\_\_\_

ew den a

Sec. 4 14 1

200

with the

e transfer of

gagery, respective

A ...

N. W. San

44 V -4 . 44 .

gen er

E MARKET TO

41 A ....

age and a source of the

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

\* PPT TOTAL

**建**至 1883年 1987

1132 40 m 12 55

yes to the

1.55

g (4) a (m) i=

**≟\***: ^ \*

107

40 10 10

**644** 1 10 10 10

August States

And the last the second

Control of tacisme

**Dollar:** le repli se poursuit : 7,89 F

Après un sursaut initial à 7,98 F, contre 7,91 F, enregistré mercredi soir à New-York, après l'annonce d'une croissance de 4.4 % du PNB américain au troisième trimestre (on attendait moins de 3 %). le dollar a poursuivi son repli jeudi 21 novembre à 7,89 F. A Francfort, le «billet vert » est revenu à 2,5875 DM, après s'être élevé à 2.6180 DM la veille au soir, toujours à New-York, et à Tokyo, il a fléchi à 201,90 yens, contre 202,80 yens. Visiblement, les milieux financiers internationaux restent sceptiques sur la vigueur de la croissance des Etats-Unis, constatant que la conjoncture s'est affaiblie dans ce pays au mois d'octobre, et estimant que le dollar est durablement orienté à la baisse.

#### Commerce extérieur : excédent en octobre pour la France

Le commerce extérieur de la France a été excédentaire en octobre de 982 millions de francs, après avoir été déficitaire de 2.6 milliards en septembre. Les exportations ont atteint 78.18 milliards de francs et les importations 77.2 milliards. Ces statistiques comigées des variations saisonnières montrent une progression des ventes à l'étranger de 1,9 % en un mois et de 7,1 % en un an, les importations diminuant, quant à elles, de 2,7 % en un mois, mais restant stables par rapport à octobre 1984. En données brutes, l'excédent commercial atteint 1,8 milliard en octobre, après un déficit de 3,68 milliards en septembre. Au total, pour les dix premiers mois de l'année, le déficit du commerce extérieur de la France atteint 19,7 milliards de francs, après correction des variations saisonnières, contre 22,5 milliards pendant la même période de 1984. En octobre, les échanges de produits alimentaires ont été excédentaires de 4,5 milliards de francs, ce qui est nettement supérieur à la moyenne des neuf premiers mois (2,2 milliards). Le déficit énergétique a atteint 14,2 milliards de francs, niveau voisin de celui de septembre. L'excédent des échanges industriels s'est amélioré avec 8,1 milliards de francs, contre une moyenne de 5,2 milliards au troisième trimestre.

#### **Conflits du travail :** toujours moins

Au cours du mois de septembre, des conflits du travail localisés ont touché 176 établissements, à peu près comme l'an dernier à la même époque. Mais 32 200 seulement des 146 000 salariés concernés (contre 51 900) ont cessé le travail, entraînant la perte de 94 300 heures de travail (contre 124 500), selon les statistiques publiées par le ministère du travail. Ce chiffre est pourtant supérieur à ceux des mois précédents, mais sur neuf mois. 52 000 journées seulement ont été perdues en 1985, alors qu'il y en a eu 109 000 sur l'ensemble de l'année 1984. Quant aux conflits généralisés, ils n'ont fait perdre que 3 900 journées à 3 900 travailleurs : netterment plus qu'en septembre 1984 (1 100 salariés et 700 heures), mais moins encore qu'en août demier (1 000 personnes et 5 700 journées).

#### LES NOUVELLES DIFFICULTÉS DE L'ASIE DU SUD-EST

#### La Corée du Sud aborde sa première crise de croissance

De notre envoyé spécial

Sécul. - « La Corée du Sud n'est pas un nouveau Japon. - Cette affirmation revient comme un leitmotiv dans la plupart des entretiens avec des personnalités officielles ou des industriels coréens. Elle a de quoi surprendre dans une ville comme Séoni qui, su cours des cinq dernières années, s'est transformée encore plus vite que Tokyo et s'apprête à recevoir, en 1988, les Jeux olympiques : un événement qui, comme ce fut le cas pour le Japon en 1964, devrait être la consécration internationale de la réussite économique co<del>rée</del>nne.

En un quart de siècle, la Corée du Sud est passée de la situation d'un pays pauvre, essentiellement agricole et de surcroît ravagé par la guerre (1950-1953) à celle d'un pays nouvellement industrialisé. Ceux-là même qui, il y a treute ans, réparaient les camions de l'armée américaine sont désormais à la tête de groupes qui exportent de l'acier, des voitures. A première vue, il y a là une manière de forcer les portes de la réussite économique qui rap-

Le rejet des Coréens de toute assimilation à leur puissant voisin ne tient pas au sursaut d'un nationalisme sourcilleux, propre à un peuple à la civilisation cinq fois millénaire, mais qui fut souvent humilié (par la Chine, puis par le colonialisme nip-pon). Dans le contexte de la levée de boucliers que suscitent dans le monde industrialisé les exportations en provenance de l'Asie du Nord-Est, c'est sans doute, pour les Coréens, une manière de se démarquer et de se protéger.

Historiquement, le Japon a commencé à s'industrialiser il y a un siècle et demi, bénéficiant dès le départ d'une civilisation, celle des Tokugawa (1600-1868), qui, malgré la fermeture de l'archipel pendant trois siècles, l'avait préparé intellectuellement, économiquement avec le capitalisme marchand, et même, dans une certaine mesure, scientifiquement, à la modernité. Ce ne fut pas le cas de la Corée du Sud, avec la dynastic des Lee, qui régna jusqu'à la colonisation japonaise (1910). A partir des années 1960, avec le régime de Park Chung Hee, la Corée du Sud s'est lancée dans la seule voie de développement possi-ble : l'endettement extérieur, les ble : l'endettement extérieur, les tiers des exportations sud-coréennes, exportations à outrance – car ont contribué à la détérioration de contrairement au Japon, le pays n'a jamais bénéficié d'un marché inté-

Pendant vingt ans, des taux de croissance records, de l'ordre de 8 %, et une constante augmentation des exportations grâce à des coûts de main-d'œuvre compétitifs, ont assuré à la Corée une progression remarquable. Entre 1973 et 1983, la productivité a augmenté de 11 % et les salaires moyens de 8 %.

> Longtemps considérée, avec envie ou inquiétude, comme l'un des fleurons de l'Asie du Sud-Est, la Corée du Sud, comme Singapour, voit s'accumuler les nuages économiques.

La période d'incertitude consécutive à l'assassinat de Park Chunh Hee (1979) et à la prise de pouvoir par le général Chun Doo Hwan, actuellement président de la République, marquée par la sanglante répression des émeutes de Kwangju, a été suivie par une reprise laissant présager un nouveau décollage : en 1983, le taux de croissance a atteint 9,5 %, et 7,6 % en 1984.

#### Le poids de la conjoncture internationale

Mais aujourd'hui la Corée du Sud est à nouveau au creux de la vague. Pour la première fois, l'objectif d'exportation ne sera pas atteint et la croissance pour l'année écoulée ne dépassera pas les 5 %, ce qui, pour d'autres pays, est certes honorable mais place la Corée du Sud à la lisière de la crise.

Le système économique coréen doit traditionnellement faire face à trois contraintes : la dette extérieure (45 milliards de dollars, la qua-trième par l'importance dans le monde); l'expansion des exporta-tions, qui représentent un tiers du PNB, et enfin une croissance qui ne doit pas être inférieure à 6 % afin de permettre de créer les 400 000 emplois par au nécessaires à l'équilibre social.

Assurément des facteurs conjoncturels comme le rétrécissement du contribué à intensisser certaines

atteint leur limite : la Corée du Sud affronte sa première véritable crise de croissance.

ces équilibres. Mais ce qui préoc-

cupe surtout les dirigeants sud-

coréens, et engendre un malaise diffus dans la population, c'est la prise de conscience du caractère

structurel du problème. On ne peut

certes plus parler à propos de la Corée du Sud de la précarité de son économie. Mais celle-ci reste très

vulnérable à l'environnement inter-

national et les recettes tradition-

nelles de son succès semblent avoir

Il s'agit non seulement d'entreprendre des mutations dans l'appaeil productif, mais aussi de répondre à des aspirations plus profondes qu'autrefois à une libéralisation du

La période de transition qui s'ouvre pour la Corée du Sud est caractérisée par plusieurs facteurs. Tout d'abord par une plus grande instabilité sociale rendue inévitable par le ralentissement de l'expansion. Le gouvernement a sans doute donné un caractère plus ouvert à la vie parlementaire et il a autorisé, sons la pression américaine, la plus célèbre figure de l'opposition, M. Kim Dae Jung, à revenir peu avant les élections de février dernier. Les villes dans leur majorité ont voté pour l'opposition. Mais celle-ci apparaît trop divisée et trop victime des rivalités personnelles pour être crédible.

Le mouvement étudiant est plus préoccupant. Les abords des universités dont les arbres sont brûlés par les gaz lacrymogènes témoignent d'une agitation pratiquement quotidienne. Une frange bien organisée tend à devenir de plus en plus violente tandis qu'une autre s'efforce de pénétrer le monde ouvrier.

Un phénomène nouveau, qui a place.

marché américain, qui absorbe un luttes ouvrières : ce fut le cas à Daewoo Motor et dans le secteur textile compté cent quarante-six grèves au cours des six premiers mois de l'année, dont certaines durent être brisées par la police. Trois cents syndicalistes et étudiants sont actuelle ment en prison.

#### Un mécontentement diffus

Il règne en outre dans la popularaison d'inégalités sociales de plus en plus apparentes entre riches et pauvres : selon la Banque mondiale, 20 % de la population bénéficie de 45 % du revenu national et 20 % de 5,7 % de celui-ci. A cela s'ajoute, pour les classes moyennes, une irri-tation croissante à l'égard de l'autoritarisme, souvent maladroit, des autorités. Remédier à ces frustrations matérielles et psychologiques est pour le gouvernement un pre-mier défi. Le second est d'ordre économique et exige non moins de

« Nous devons apprendre à vivre avec une croissance moins forte . estime M. Ko Bohn Young, conseiller du vice-premier ministre chargé de la planification. Mais la Corée du Sud se trouve sutout prise entre deux forces opposées. D'un côté elle est poussée vers le haut par des pays, comme l'Indonésie ou la Chine, qui lui ravissent les marchés de produits de bas de gamme nécessitant beau-coup de main-d'œuvre. De l'autre, elle est repoussée vers le bas par les nations industrialisées qui ont acquis une avance technologique considérable comme le Japon. Pour se déga-ger de cet étau, la Corée ne peut qu'essaver de brûler les étapes en cherchant à se faire une place sur les marchés de haut de gamme. - Nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons parvenir au stade de pays industrialisé à la fin de ce siècle, affirme M. Ko.

Or il lui faut être particulièrement sélective dans le choix de ses « créneaux » tout en développant son propre secteur de recherche. Mais elle ne doit pas non plus mésestimer les dangers d'une compétition directe avec des géants comme le Japon ou les Etats-Unis, qui ne semblent guère disposés à lui faire une

PHILIPPE PONS.

SE MARIER AVEC LUI POUR LAVIE, C'EST NUL.



Acheter un ordinateur, c'est idiot. Parce qu'une entreprise saine est une entreprise qui évolue, investir dans l'achat d'un ordinateur peut vite devenir une contrainte. Les besoins auxquels il répond aujourd'hui peuvent changer demain et l'entreprise se trouve alors prisonnière d'un matériel inadapté

Chez ECS, nous l'avons compris. Et ce qui n'est pas idiot, ce sont nos formules de location. Du gros au petit ordinateur, tout a été prévu pour faciliter votre choix et vous laisser maître de vos investissements. C'est ça, la ilberté informatique. Liberté de changer, développer vos activités, dispoer du matériel le plus avance, sans bloquer une part importante de votre capital dans des machines trop vite dépassées par la technologie ou la quantité d'informations à traiter, ECS a également ouvert, partout en France, des centres complets vente, maintenance, formation - à vocation micro-informatique. ECS vous aide et vous suit dans votre évolution. C'est l'intelligence de la

ECS 16, rue Washington 75008 Paris



NOUS RENDONS LES ORDINATEURS **INTELLIGENTS.** 

SIOTECHI √ 4 d'une Séra

- onnaissez-vous ce Le clou et la vis fo même travail cha aventes avantages et ses ः - qui est sûr, c'est que

en entre mên le mome travail et dispose man res premières compa Formés d'un métal sen digginage simple et rapide, a fine les bois. Tous deux l reconnected feur mission: as les pièces de bois.

Avec l'évolution des Rouveaux marchés s'ouvre cang de vis vont de l'ava ains: activement à ces dévi iour, poussés par c

neug désir, les fabricants d rent que, décidément, les fa mont alent fort actifs. Ah m  $r_{abaline}$  et on allait un peu p mar ...es

Ui-a Lennui, c'est qu'il s'avéi sapower sur des perform Caramer stiques supérieures loperation.

Pensez-vous qu'il ar verneur de la ville, les fabris

> Si vous voulez en savo Freres, 4 rue Patou, 59

**BIOTECHNOLOGIE: PARLONS CLAIR.** 

••• LE MONDE - Vendredi 22 novembre 1985 - Page 29

Publicité

Nº 4 d'une Série.

# Des clous, des vis... et un mystérieux désir

Chercheurs, agriculteurs, industriels des amylacés ont fortement contribué au développement des bio-industries. Pourquoi cette réussite devrait-elle être pénalisée? De nouveaux débouchés sont possibles. Pourquoi faudrait-il les réserver à certains? Faut-il lâcher la proie pour l'ombre?



onnaissez-vous cette fable?

Le clou et la vis font à peu près le même travail, chacun à sa façon, avec ses avantages et ses inconvénients.

Ce qui est sûr, c'est que tous deux sont en compétition sur le même marché, pour le même travail et disposent d'un prix de matières premières comparable.

Formés d'un métal semblable, l'un est d'un usage simple et rapide, l'autre s'adapte à tous les bois. Tous deux remplissent correctement leur mission : assembler et fixer les pièces de bois.

Avec l'évolution des techniques, de nouveaux marchés s'ouvrent et les fabricants de vis vont de l'avant, contribuant ainsi activement à ces développements.

Un jour, poussés par quelque mystérieux désir, les fabricants de clous s'avisèrent que, décidément, les faiseurs de vis se montraient fort actifs. Ah mais! Il en fallait rabattre et on allait un peu prendre de leurs marchés.

Bien.

L'ennui, c'est qu'il s'avérait difficile de s'appuyer sur des performances ou des caractéristiques supérieures pour mener l'opération.

Que pensez-vous qu'il arriva? Au gouverneur de la ville, les fabricants de clous demandèrent aussitôt audience. "Modifiez", lui dirent-ils, "la charte qui est nôtre, abaissez le prix du métal qui entre dans nos clous, afin qu'il descende à moitié de celui pratiqué pour les vis". Et d'arguer de leur dureté à la tâche, des injustes privations attachées à leur statut... Il fallait que l'autorité étendit sa juste et puissante protection sur les malheureux clous si utiles à tant d'égards. "Les vis," ajoutaient-ils," on peut bien s'en passer."

Les charpentiers et les menuisiers se joignirent à la supplique, escomptant en secret, pour les fabricants de vis, qu'ils vou-laient se garder, le bénéfice d'une telle mesure.

Revenons à la réalité: cette histoire surprenante traduit précisément la situation où se trouvent aujourd'hui le sucre extrait de la betterave et le sucre extrait des céréales.

Les charpentiers et menuisiers figurent les industries chimiques.

Mais, nous direz-vous, ceci est-il bien important?

Eh oui! C'est un sujet vital, car au cœur du futur des industries chimiques françaises et européennes, le sucre est la matière première de la bio-industrie.

Roquette est un des leaders mondiaux .

de l'industrie des amylacés : celle des dérivés de l'amidon, du sucre de céréales qui est la vis de notre fable.

Et le clou? Le sucre de betterave.

L'industrie des amylacés et avec elle, une communauté agricole, ont bâti leur développement sur la parité des matières premières (les métaux si vous préférez) à partir desquelles le sucre est extrait.

Le gouverneur proposant, à juste titre, d'améliorer la compétitivité des charpentiers et menuisiers de la ville face à leurs concurrents étrangers, le clou a cru trouver l'occasion de chasser la vis du marché.

Le sucre de betterave demande ainsi, tout simplement, que la correction de son prix pour l'industrie chimique soit plus avantageuse que celle du prix du sucre extrait des céréales ou de la pomme de terre.

Et voilà.

Alors? Finie la concurrence du sucre de céréales ou de pomme de terre? Perdues les sommes investies dans la recherche? Perdus les moyens de production? Perdus les débouchés d'avenir des richesses de notre sol? Gâchés le travail et le génie des hommes et des femmes de chez nous? Perdus les espoirs de ceux qui auraient eu le tort de miser sur l'avenir et d'y croire?

Faut-il se reporter sur le marché des clous et se reconvertir au sucre de bette-rave?

Oui mais, la charte... vous vous souvenez? Les rôles sont distribués, il n'y a pas de place pour un nouveau venu dans la corporation et Roquette n'a pas le droit d'extraire le sucre de la betterave.

N'y a-t-il donc vraiment aucune solution?

Si, bien sûr, cette solution existe, car la vis ne demande rien d'autre que le maintien de l'égalité des chances dans le cadre de la politique agricole commune.

Aussi longtemps que le sucre, qu'il provienne de la betterave, du blé, du mais ou de la pomme de terre, ouvre droit, pour l'industrie chimique, à la restitution d'un même montant, les mêmes chances sont données à chacun.

Mais si cette parité était supprimée, un mauvais coup serait porté à la bio-industrie française, l'une des industries de pointe sur lesquelles le gouvernement considère que repose l'avenir économique de la nation.

Serait-ce raisonnable?



Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez écrire à Roquette Frères, 4 rue Patou, 59022 Lille Cedex.

#### **Dow Chemical** va supprimer 2 500 emplois

Le groupe Dow Chemical, numéro deux de la chimie américaine (95 milliards de francs de chiffre d'affaires), va de nouveau réduire ses effectifs de façon drastique et licencier 2 500 personnes (1 500 aux Etats-Unis, 1 000 à l'étranger), sur les 49 800 qu'il emploie encore. Cette opération portera à 9 000 les suppressions d'emplois auxquelles Dow Chemical a procédé au cours des quatre dernières années. Cette nouvelle cure d'amaigrissement entre dans le cadre d'un vaste programme de restructuration entrepris dès 1981 et visant à réorienter le groupe, très axé jusque-là sur la chimie lourde, vers des activités de diversification plus rentables, la pharmacie notamment, et à réduire son endettement. Elle obligera le groupe à débourser quelque 475 millions de dollars (3,8 milliards de francs). Conséquence directe: pour la première fois depuis un

#### Du Pont de Nemours investit

Le groupe américain Du Pont

#### près de 1 milliard de francs

#### au Luxembourg

de Nemours, numéro trois de la chimie mondiale (130 milliards de francs de chiffre d'affaires), a décidé d'investir 120 millions de dollars (960 millions de francs) dans la construction d'une fabrique d'articles non tissés (marque Tyvek). L'unité sera opérationnelle en 1988 et emploiera 180 personnes. Jusqu'ici Du Pont approvisionnait sa clientèle européenne à partir de ses usines américaines. Cette décision est fondée sur la volonté manifestée par le groupe de se rapprocher du marché européen où la consommation de ce type de produit (+8% l'an) est plus forte qu'aux Etats-Unis (+ 6 %). Les non-tissés sont principalement utilisés dans l'industrie de la santé (articles d'hygiène jetables), dans le bâtiment et dans l'industrie automobile.

1A : transformati 1B : réactances.

3A : génie civil, 3B : équipements & 3C : liaison 90 kV.

Lot 2 : Poste 225/90 kV de Port-Gentil

Bissegué

4A : génic civil,

4B : équipements électriques

Lot 6 : Direction et contrôle des travaux.

Lot 5: Ligne à 225 kV Ndouaniang-Port-Gentil SA: déforestage et accès ligne, 5B: études, fournitures et travaux de constra

#### demi-siècle, les comptes de Dow Chemical pour 1985 seront déficitaires de quelque 100 millions de dollars (800 millions de

Allied-Signal se réorganise

Le conglomérat industriel américain, Allied-Signal, né en mai demier de la fusion des groupes américains Allied et Signal, a décidé de se recentrer sur trois secteurs de haute technologie: électroniqueaérospatial, équipements automobiles, nouveaux matériaux-

La trentaine d'activités qui ne font pas partie de ces priorités seront regroupées dans une nouvelle société, dont 30 % du capital seulement sera conservé par Allied-Signal et 70 % distribué aux actionnaires du conglomérat. Les activités ainsi transférées, dont certaines sont très largement bénéficiaires, représentent quelque 3,2 milliards de dollars d'actifs. Cette réorganisation s'accompagnera de la suppression de 3 000 emplois sur un effectif de 165 000 personnes et entraînera 250 millions de dollars d'économies annuelles. A l'issue de la réorganisation, Allied-Signal aura un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars et la nouvelle société

(Publicité)

**AVIS DE PRÉQUALIFICATION** 

Le dessier d'appet d'offres comprendra six lots décomposés en sous-lots

2A : génie civil, 2B : équipaments électriques. Lot 3 : Poste 90/20 kV de Port-Gentil 3 et listison 90 kV de Port-Gentil, 225/90 kV à Port-Gentil 3

Lot 4 : Poste 225 kV et 90 kV de Ndousniang et poste de contrôle du réseau de

Lot 6: Direction et contrôle des travaux.

Cet appel d'offres sera limité aux pays membres de la Banque africaine de développement et du Fonds africain du développement et aux pays de la Commission Afrique, Caraîbes, Pacifique et de la Commission destrant destrant être sélectionnés peuvent retirer les dossiers de préqualification à partir du lundi 25 novembre 1985 à l'adresse suivante :

Société d'énergie et d'ean du Gabon (SEEG)

Avenue Félia-Éboné
2: étage, porte 203

Libreville (Gabon) - Téléphone : (241) 76-72-01

ou 76-70-00 (poste 7201) - Télex 5222 GO ENELIB

Tous renseignements peuvent être obtenss à la même adresse. La remise des

Tous renseignements peuvent être obtenus à la même adres uses est fixée au 16 décembre 1985 à 10 heures au plus tard.

iété d'énergie et d'esse du Gabon (SEEG) lanc

#### LA & SWATCH > PART A LA CONQUÊTE **DU JAPON**

La Suisse rend la monnaie de sa pièce au Japon. Très secouée ces dernières années par la très vive concurrence des montres nippones et d'Extrême-Orient en général, son dustrie horlogère vient de réagir industrie horlogère vient de réagir en lançant an pays du Soleil Levant sa fameuse Swatch, cette montre-bracelet bon marché aux habille-ments multiples, « la seule », assu-rent les manvaises langues, « à fonc-tionner avec un moteur diesel », mais dont le succès est incontesta-

En deux ans et demi d'existence, la Swatch s'est vendue à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde, dont 6 millions cette année. Le groupe ASUAG-SSIH, qui fabrique ces montres, a l'ambition de prendre une revanche et de vendre pour la première année de ce lancement 500 000 Swatch au Japon.

«Contrairement aux Japonais, nous sommes très lents à réfléchir. Il nous a fallu dix ans pour nous rendre compte de la perte de ce marché. Mais nous sommes très bons élèves », a déclaré M. Ernst Thomke, vice - président du groupe. Pour être sûr de réussir dans son entreprise, ASUAG-SSIH a décidé de dépenser plusieurs centaines de de dépenser plusieurs centaines de millions de yens en publicité et de créer à Tokyo une nouvelle société, la Swatch Japan, chargée de distir-buer les vingt-deux modèles de cette

#### **FAITS** ET CHIFFRES

#### Conjoncture

 Les réserves de change de la France out augmenté en octobre. —
 Les avoirs officiels de change de la France out augmenté de 936 millions de francs en octobre, atteignant 461,27 milliards de francs. Par rapport à octobre 1984, l'angmentation des réserves est de 12.5 milliards de francs. En octobre. les avoirs en ECU ont diminué de 3,89 milliards de francs alors que les avoirs en devises augmentaient de 4,6 milliards de francs.

#### Social

 NORMED-Dunkerque ; 500 grévistes bloquent us pont. -Environ 500 des 2 400 salariés des chantiers navals de Dunkerque (Nord) paralysés par une grève, le 20 novembre, ont bloqué ce même jour un pont reliant Dunkerque à Malo-les-Bains à l'aide de ferrailles. Les salariés de la NORMED (CGT, CFDT, FO et CGC) protestaient contre les suppressions d'emplois envisagées au chantier de Dunkerque. Une réunion tripartite doit avoir lieu ce jeudi 21 novembre.

#### Transports

 Matra l'emporte sur Westing-ouse. – Un tribunal américain de première instance a débouté, le 20 novembre, la société Westinghouse, qui attaquait le contrat de 100 millions de dollars attribués par la ville de Chicago à la firme francaise Matra pour la construction du mêtro desservant son aéroport international (O'Hare). C'est le deuxième échec judiciaire subi par Westinghouse dans sa tentative pour empêcher Matra de prendre pied

## SOCIAL

and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th

#### L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

#### La modulation des horaires dépendra des accords de branche

A la suite de l'adoption du projet de loi sur l'aménagement du temps de travail, les partenaires sociaux sont restés sur leurs positions. M. Bergeron a jugé cette initiative « inoppor-tane » et a demandé audience à M. Gattaz. M. Kaspar, pour la CFDT, voit dans cette décision le moyen « d'éviter la glaciation sociale dans laquelle FO, la CGT et le CNPF voudraient figer

L'exposé des motifs du projet de loi sur l'aménagement du temps de travail adopté par le conseil des ministres du 21 novembre précise d'emblée l'objectif. Ce texte « réserve aux seuls accords conclus par les partenaires sociaux dans les branches la possibilité d'adapter la réglementation, dans des limites précises, dans le but de favoriser un meilleur ajustement des horaires de travail aux variations d'activité des entreprises ». Ainsi. comme l'a souligné M. Delebarre, - la loi n'aura d'effet que si des négociations s'ouvrent» (1). Mais quels effets ?

Les accords de branche pourront introduire une modulation des horaires : les semaines de travail pourront varier dans la limite de 41 heures si la durée hebdomadaire ne dépasse pas en moyenne

#### M. BARRE SE FÉLICITE DE L'ÉVOLUTION **DES RELATIONS SOCIALES**

Dans le dernier numéro de Faits et arguments, M. Raymond Barre se félicite de l'évolution des relations sociales. Relevant l'échec de la grève de la CGT du 24 octobre dernier, le « plaidover » de M. Maire pour une action syndicale ne se limitant pas à la grève, l'accord sur l'assurance-chômage et « une absence de réaction violente à l'extension des lois Auroux aux petites entreprises », l'ancien premier ministre souligne : - Qui pourrait ne pas se réjouir de tous ces signes d'une évolution qui s'accomplit certes sous la pression de faits rigoureux et se pale d'un prix douloureux en termes de chômage, mais qui traduit une indispensable transformation des mentalités chez les principaux acteurs de la vie économique et sociale ? »

M. Barre se félicite de la place entrale retrouvée par l'entreprise et affirme à l'intention des employeurs : « Si, comme je le souhalte, ils retrouvent demain cette liberté de gestion en même temps que la liberté des prix, puissent-ils se convaincre que, selon les compor-tements qu'ils adopteront, ils justifleront ce retour à la liberté ou au contraire susciteront le jugement le plus sévère sur leur faible degré de responsabilité. »

Refusant toute désagrégation des relations sociales « dans une sorte de parcellisation ou d'atomisation ., M. Barre plaide pour des syndicats forts et représentatifs : et pour le maintien de négociations interprofessionnelles et de branches. mais il ajoute : « Il faut également accepter que des dérogations au droit général puissent intervenir au niveau de l'entreprise, par accord passé entre le ches d'entreprise et les représentants des salariés ou même par consultation directe de

les rapports sociaux d'ici à mars 1986 ». Pour la CFTC, « dirigisme gouvernemental et maximalisme patronal débouchent sur l'impasse ». Pour M. Marchelli (CGC), les bonnes idées du texte « resterout lettre morte » à cause des « maladresses » du gouvernement. Le bureau confédéral de la CGT a appelé à une « grande journée nationale d'action » pour le 26 novembre.

sur l'année 38 heures, dans la limites de 44 heures si cette même durée est ramenée en moyenne à moins de 37 h 30. Afra de stabiliser la rémunération moyenne des salariés - en restreignant le recours au chômage partiel, qui en moyenne a touché en 1984 270 000 salariés par mois, l'accord pourra prévoir que le salaire mensuel sera indépendant de l'horaire réci - pour éviter des hauts et des bas dans l'année - et être calculé « sur la base de la durée annuelle ». Les modifications seront plus

sensibles sur le paiement des henres supplémentaires et le repos compensateur, même si sur ce point tout n'est pas encore clair. Dans le cadre d'accords de modulation, les majorations pour heures supplémentaires ne joueront que pour les heures effectuées au-delà des limites de 41 heures ou de 44 heures, mais, par dérogation, ce paiement pourra être remplacé par « un repos compensateur de 125 % pour les huit premières heures et de 150 % pour les heures sui-vantes ». Quant au régime du repos compensateur, il ne met pas en cause le système actuel (toute heure au-delà de la 42º heure ouvre droit à un repos compensateur de 20 %), mais il prévoit aussi d'autres dispositions. Ainsi, les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 80 heures supplémentaires et celles réalisées en plus de la durée annuelle conventionnelle donneront droit à un repos compensateur de 50 %.

M. Delebarre a vu dans ce texte une possibilité contractuelle d'aller « vers une réduction de la

durée du travail », pour contrebalancer les assouplissements d'horaires, ce qui alimente les craintes du patronat. Mais les objectifs de 38 heures ou de moins de 37 h 30 en durée hebdomadaire moyenne de travail sur l'année pourraient se traduire par un simple statu avo dans la plupart des branches professionnelles.

Le texte gouvernemental introduit la notion, nouvelle pour le Code du travail. de « durée annuelic ». Actuellement, stricto sensu, on peut calculer la durée du travail sur l'année en multipliant la durée hebdomadaire légale (39 heures) par le nombre de semaines travaillées (47 en raison des 5 semaines de congés payés), ce qui donne 1 833 heures. La loi de 1947 ne retient que le 1º mai comme jour férié chômé, mais l'usage conventionnel a étendu à huit le nombre de jours fériés non travaillés ne donnant pas lieu à récupération. Cela ramène la durée effective annuelle à 1769 heures, soit une durée hebdomadaire moyenne sur 47 semaines de 37.6 heures (et moins encore là où on a réduit en dessous de 39 heures). Il ne serait donc guère nécessaire, dans la plupart des branches, pour moduler les horaires, de descendre en dessous des temps effectivement pratiqués.

#### MICHEL NORLECOURT.

(1) Le projet de loi ne porte pas treinte aux accords conclus en fonction des dispositions antérieures sur la modulation. L'accord des travaux publics, jusqu'alors illégal, pourra être étendu, à l'exception de son article sur les équipes de suppléance de fin de semaine.

AVIS FINANCIERS DES SOCIETES **ÖZETEK ENERGI (\* 1**00 JAN 1980) (\* 100 


LES RÉSULTATS AU 30 SEPTEMBRE 1985

Le Conseil d'administration de l'Européenne de banque a pris connaissance, au cours de sa réunion du 8 novembre 1985, des résultats d'activité arrêtés au 30 septembre.

Le bénéfice net d'exploitation avant provisions s'élève à 41,7 millions de francs et dépasse les prévisions du Plan d'entreprise. Ce résultat marque la fin d'une longue période de défieit et confirme le redressement de l'Européenne de banque 11 set dit non soulement à l'eide auropéée ser les extingues in de la Reseauque. Il est dû non seulement à l'aide apportée par les actionnaires de la Banque - l'Etat et la compagnie financière du Crédit Commercial de France - qui ont reconstitué les fonds propres à un niveau convenable, mais aussi à une adaptareconstitue as tottes propres à un invesu conventible, mais aussi à une adapta-tion de la politique commerciale aux besoins nouveaux de la clientèle, au déve-loppement régulier de l'activité depuis le début de l'année et, enfin, à un effort important de réduction des frais généraux et d'amélioration de la productivité, effectué avec le concours de tout le personnel.

Compte tenu de l'évolution prévisible au 4º trimestre, le résultat net de l'exercice 1985 devrait donc être positif pour la première fois depuis cinq ans.

#### GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE



Dans sa séance du 19 novembre 1985, le conseil d'administration a examiné l'activité et les résultats de la société au 30 septembre 1985. Les décaissements au titre des opérations de crédit et de crédit-bail mobilier sont de plus de 11 % supérieurs à ceux des trois premiers trimestres de l'année 1984.

« C.A.L.I.F. »

Compte tenu de cette progression, les résultats de l'année 1985 devraient être en légère améliciration sur ceux de l'exercice précédent.

Lors de cette réunion, le conseil a procédé à la nomination de M. Marc Vienot, directeur général de la Société générale, en qualité de président du tration, en remplacement de M. Jacques Mayoux, et M. Yves Bourland a été renouvelé dans ses sonctions de directeur général.

## ACCOR

ACCOR POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

67 pays: LA YOUGOSLAVIE

Accor a signé sin octobre 1985 un protocole d'accord avec PKB (Polsoprivredni Kombinat Beograd), groupe agro-elimentaire puissant d'origine serbe. PKB s'est adressé à Accor pour l'aider à réaliser un important programme

La première phase de cet accord programme porte sur un contrat de franchise assorti d'assistance technique dans l'intention de développer à Belgrade un Sofitel et un Novotel représentant au total 700 chambres.

UN QUATRIÈME PAYS EN EUROPE DE L'EST Avec ces deux nouveaux hôtels, Accor aura, dans cette région du monde, ents représentants environ 3 000 chambres. En effet Accor est déjà présent depuis douze ans ca Europe de l'Est :

Pologne) Bulgarie) 6 Novotel à ce jour 1976 2 Novotel (Solia et Plovdiv)
I Novotel (Budapest)
I Solitel et I Novotel (Belgrade).



# ••• LE MONDE - Vendredi 22 novembre 1985 - Page 31

BOUYGUES · DUMEZ · SAE SGE SPIE BATI LYONNAIS · BNP · BANQUE INDOSUEZ

Applications -SEAS TO THE STATE OF ا بىردۇدۇرىي ·等更一个 President ---\$-**443**-----يوديد تدامر عوضيتي كالداري garage and .≒ \ ∰ (**4-編**25-8 ) Marie 74 Control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro ....  $(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n, x_n)$ Appendix To an a second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second Secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary an

**特性的 ALL AL** 

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

29

Service in the party. Carrier . 88. 10 July 1

Tarini . 98 M

المراجع المنطقة 学課2500 ライル **লে** জন্ম হয় হ garin 🚅 🛬 war end on

also seems as the contract of K ~-Acres 6 1. - i~ . the second second i<del>lje</del> regionis

 $x = k_{0}(x) + \cdots + k_{n}(x)$  $\widehat{\mathcal{G}}_{\mathcal{A}}^{(k)} = \{g_{\mathcal{A}}^{(k)} : k \in \mathbb{N} \mid |g_{\mathcal{A}}^{(k)}| \leq 1 \}$ ----راب الماشين الم فاد المعيضية

ر يور حمد الحالي الم gar San en Segul Market

¥ 30 % →

#### La médecine du travail est à la recherche d'une nouvelle crédibilité

L'organisation et le fonctionne-ment de la médecine du travail vontils être transformés avant la fin de la législature? C'est en tout cas le souhait du ministère du travail, qui, le 3 octobre dernier, réunissait la com-mission permanente du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels pour l'informer de son ésir de modifier profondément le décret du 20 mars 1979. Au cours de la réunion, les représentants de diverses organisations syndicales ont opposé un « non » de principe aux propositions gouvernementales. Néanmoins, dans l'entourage de M. Delebarre, on ne désespère pas d'arriver à un accord.

« Médecins des patrons », « ce ne sont même pas des médecins Que n'a-t-on dit à propos de cette discipline! La médecine du travail française, qui va bientôt célébrer ses quarante ans d'existence - elle a été créée en 1946, - est mal connue. Sait-on seulement que la France est le seul pays à l'avoir étendue à tous les salariés, les autres pays se contentant d'effectuer une surveillance des salariés à risque? « Saiton également, indique le professeur D. Furon (institut de médecine du travail de la région Nord), que si l'on ne réforme pas l'organisation de cette discipline ce n'est pas son jubilé que nous pourrions célébrer dans une dizaine d'années, mais sa

· Prévenir et dépister les altérations de la santé des travailleurs du fait de leur travail» : tel est, en bref, l'objet de cette discipline. En filigrane apparaît le rôle du médecin du travail, un hygiéniste d'entreprise doublé d'un technicien en promotion de la santé. Les ambiguités commencent dès lors que l'on s'intéresse de plus près au fonctionnement de

A la fois conseiller du chef d'entreprise, des représentants du personnel et de chaque salarié. le médecin du travail devrait, en théorie du moins, agir de manière à amévail dans l'entreprise. Qu'en est-il en

L'aspect économique est fondamental : puisque la charge du coût de la médecine du travail revient au patronat, ce dernier a souvent tendance à réduire au minimum les

cer, qui surviennent de nombreuses années après la fin de l'exposition Une réforme à l'étude vise à rendre les « médecins des patrons » plus indépendants et à les associer

davantage au fonctionnement

des entreprises

Autre carence très importante de l'organisation de la médecine du tra-

vail : les chômeurs et les retraités en

étant exclus, il est difficile d'étudier

certaines maladies, comme le can-

Cette situation pourrait pourtant

évoluer. Car, si le patronat finance

et gère la médecine du travail, les

salariés, par l'intermédiaire des

comités d'entreprise ou des commis

sions de contrôle des services inter-

entreprises, pourraient théorique-

ment exercer une certaine influence

sur ses buts, son fonctionnement et

les moyens qui lui sont dévolus. En

pratique, cette intervention n'est

pratiquement jamais faite. A tel

point que Dominique Huez, Cathe-

rine Spitzer et Annie Touranchet,

auteurs d'un remarquable ouvrage

se demander si, en définitive, « cha-que entreprise n'a pas le médecin du

Levée de boucliers

intitulé les Risques du travail

dépenses. En conséquence, les médecins du travail, dans des services inter-entreprises, suivent un nombre trop élevé de salariés : 3 200 en movenne. De plus, les cotisations des entreprises sont calculées sur les visites médicales effectuées. Ce qui incite les médecins du travail à en faire le plus possible, au détriment de leur autre activité d'analyse des conditions de travail. Cette · impasse » n'est pas pour déplaire à certains patrons, heureux de voir certains « empêcheurs de tourner en rond - ne pas pénétrer à l'intérieur de leur entreprise. Pourtant, depuis Pour ne pas perdre sa vie à la gagner (1), en sont même arrivés à 1979, les médecins du travail sont également tenus d'avoir une activité, appelée « tiers-temps », consacrée à l'étude sur les lieux mêmes du travail des répercussions des conditions de travail sur la santé des salariés. • En pratique, nous ont dit plusieurs médocins, ce tiers-temps est souvent réduit à une peau de cha-

Autre aspect souvent négligé. l'épidémiologie. En effet, tous ces entretiens médicaux représentent une formidable source d'informations qui pourraient être utilisées dans le cadre d'études analysant la répercussion de l'environnement sur la collectivité. Or, malheureusement, très peu d'études de ce type

sont faites en France.

«JEU DE MASSACRE»

d'ATLASECO

Payez vous la tête de nos

présidentiables sur votre minitel

36 15 91 77 Puis tapez AFC

travail qu'elle mérite ».

Ces trois médecins du travail regrettent que, trop souvent, leurs confrères s'auto-censurent, préférant réserver leurs constatations au seu employeur. - La crédibilité du médecin du travail, ajoute le professeur Furon, n'est obtenue que si son indépendance est respectée. »

C'est dans un tel contexte que le ministère du travail a proposé le 3 octobre dernier un projet de réforme du décret du 20 mars 1979. Il souhaite, entre autres, que le changement de secteur d'un médecin du travail soit soumis à l'accord de la commission de contrôle, qui ne tants des salariés. Ainsi, les organisations syndicales pourraient contrôler plus étroitement des mutations », qui, dans bien des cas, nents déguisés. En outre, le médecin devra, toujours en accord avec la commission de contrôle, planifier ce qu'il compte faire de son tierstemps. Ce plan d'étude et d'intervention devra, dans tous les cas, prévoir la visite une sois par an des entreprises et établissements industriels et une fois tous les cinq ans des autres entrenrises du secteur ter-

Autre réforme importante, l'article 241-49, qui stipulait que « tout salarié doit obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an », serait profondément remanié puisque la référence à la périodicité de la visite médicale ne figure plus dans le nouveau texte. C'est dorénavant au cours de l'examen d'embauche que sera déterminée, par le salarié et le médecin du travail, la fréquence des examens ultérieurs, compte tenu de l'état de santé et des conditions de travail de l'intéressé. Mais, en tout état de cause, un examen médical sera fait au moins tous les trois ans.

Cette mesure, à laquelle le secrétariat d'Etat à la santé n'est pas favorable, a suscité une véritable levée de boucliers, le Syndicat national des médecins du travail UGICT-CGT allant même jusqu'à dire que si elle était adoptée c'en serait fini du rôle préventif de la médecine du travail ». D'ailleurs, d'une manière -générale,-le texte <del>du m</del>inistère-du travail a suscité une opposition de principe de la part des partenaires sociaux, seule la CFDT semblant y être favorable

Un nouveau texte est donc actuellement à l'étude au ministère, où l'on espère cette fois arriver, dans quelques semaines, à une espèce de consensus tripartite salariés-

Il serait dommage qu'une réforme allant dans le sens d'une meilleure indépendance du médecin du travail et d'une association plus étroite des partenaires sociaux au fonctionnement des services ne voie pas le jour. Il ne faudrait pas, comme l'indiquent les auteurs du livre les Risques du travail, que « la nécessité accrue en période de crise, pour les travailleurs, de garder un emploi tion de leur santé ...

FRANCK NOUCHI,

(1) Editions de la Déconverte.

GRANDES ENTREPRISES ET CRÉATIONS D'EMPLOIS

#### La courte échelle

(Suite de la première page.)

Les grandes firmes utilisent de plus en plus leur puissance pour créer autour d'elles des emplois périphériques. Les méthodes varient beaucoup. Les grandes entreprises peuvent apporter des capitaux de mise en route pour de nouveaux employeurs indépendants, former des gestionnaires qui iront « chercher fortune » ailleurs et pratiquer

Des exemples ? Control Data, aux Etats-Unis, participe à une organisation mixte (publique et privée) chargée de faciliter la création de reaux emplois dans le Minnesota qui intéresse aussi bien l'industrie que l'agriculture. En France, une filiale de Saint-Gobain-Pont à Mousson, la société Saint-Gobain Développement, utilise avec succès la méthode des prêts à des conditions de faveur (6,5 %) pour des petites et moyennes entreprises. Deux mille deux cents emplois nouveaux sont ainsi créés chaque année et cent quinze entreprises ont bénéficié jusqu'à présent de ces prêts dont les remboursements s'échelonnent sur dix ans avec un délai de grâce de

#### Pas d'illusions

Toujours en France, Elf-Aquitaine met surtout l'accent sur l'aide à la reconversion dans un bassin d'emploi, celui de Lacq, dont le ement s'épuise. L'aide se manifeste sous forme d'assistance technique spécialisée pour les entreprises qui se créent, de soutien pour l'exportation grâce à la possibilité offerte d'utiliser des réseaux à l'étranger qu'elles ne pourraient financer, d'accords avec les autorités régionales pour favoriser la naissance d'un nouveau tissu indus-

Dans le même ordre d'idées, la Montedison a aidé considérablement à la revitalisation de Brindisi, dans le sud de l'Italie. Des sociétés qui travaillaient dans les domaines voisins ont été techniquement assistées, des négociations avec les banques et les autorités délivrant des permis de construire out été facilitées, etc.

Il ne s'agit lité des grandes entreprises - performante, mais d'en créer de nouveaux, à l'intérieur de l'entre-

Si des expériences comme celles que nous venons de citer sont favorables, d'autres, en revanche, donnent moins de satisfaction parce qu'il est difficile de destiner un programme de réduction du chômage à un groupe particulier de personnes.
Ainsi la BSC Industry, filiale de la British Steel Corporation, chargée d'atténuer les effets des fermetures d'usines sidérurgiques, a bien réussi dans une ville comme Corby (Northamptonshire), mais beaucoup moins bien à Scunthorpe, dans le nord-est de l'Angleterre. Des emplois sont nés, mais n'ont pas été occupés par des sidérurgistes licen-

Le principal inconvénient de tous les programmes de création d'emplois, qu'ils émanent de grandes sociétés, d'initiatives locales on de coopératives ouvrières, tient an défaut d'information. Il manque de bases de données qui fourniraient des renseignements sur les méthodes de financement, les rapports entre les qualifications offertes et la demande, les relais d'entreprises, le coût par emplois créés, les fermetures imminentes d'usines qui risquent d'engendrer les poches de chômage, etc.

Pas d'illusions donc sur les initistives des grandes entreprises pour atténuer le chômage. Les expériences les mieux réussies, nécessaires certes, n'apporteront qu'une faible réduction du chiffre global des chômeurs. Pourquoi? M. Raymond Soubie, au château de la Muette, en donnait deux raisons

1) Beaucoup d'industries européennes sont encore en état de sureffectifs;

2) Le problème pour ces entreprises, c'est leur survie et non l'emploi dans les autres firmes. Au reste, et Alfred Sauvy le répète à qui veut l'entendre : le but de l'entreprise n'est pas de créer des emplois

Alors, on tourne en road? Pas forcément. Kaspar Cassani, bien placé, à la tête d'IBM Europe, pour destiné à devenir le musée du monde », ajoute : « 50 % des postes de travall de l'an 2000 n'existen pas aujourd'hui. - Ce qui laisse rêveur, mais pas cauchemardeux.

# Quelle est la différence de prix entre la Classe Economique et la Classe Affaires sur un Paris-Milan?



Un billet Air France Paris-Milan en Classe Affaires, c'est 3 vols quotidiens en Airbus 310 ou Boeing 727, tous au départ de l'aérogare la plus rapide. Charles-de-Gaulle 2. Aérogare A. C'est bien sûr la possibilité de d'un siège confortable. Un billet Air France mum par rapport à la Classe Économique.

choisir votre siège des la réservation, un en- en Classe Affaires vers Milan comme vers registrement et un embarquement particuliers. A bord, c'est un service personnalisé, des repas, des boissons gratuiles et le plaisir

56 destinations d'Air France en Europe, c'est une réponse adaptée aux besoins des hommes d'affaires pour un supplément de tarif mini-

Le billet tous services MARCHE PARIS

> <u>jo novembre</u> \_\_\_ance se poursuit

geste est, semble-t-il, ra hourster De nouvell mereredi en prévisi generale du lende ... eté bien absorb aleurs, dont phe de cote, se som ) Total (+1) Contains sous trois à

Nord-Est, La La Club Médit garage erwore. Bref. a le pri in instantant enregi name, de 0.6 % etoiro 🚐 🏗 du mois boursier - :- - : : : re heures et. : liquisation de nove mar plus de 14% ce - : le record étable en sera égalé. este des primes, qui La chapart d'entre elle

> 🦟 zient été conservée actions ont disp ce i pe de transa - ·- ie rietude : premie, les profess Rarement l'expres activite la hausse » Re

D

San ... - anté obligataire, les di -- 30 sires ont été à -crusts d'Etat out même que les valeurs 😁 à Londres a été s Jollars l'once con

.......... et le napoléon : : cedenis cours, resp : -50 F et de 515 F. arcelore fen traitée entre 7,9225 | 1,450 F. Luis 7,94 F - 7,96 F.).

AUTOUR DI

HOSCHAT . NOUNELLE PROGRE 905 DES RESULTATS. - Les résult ள் தாரு பாட்டா உ**ட்டையி, na des p** gradi de Tille dans se spécialité, con nest te 😑 😁 Pour les neuf premi nce ar time in consolidé avant imp ment 111 march de deutschemen t- 111 march un chiffre d'affair (224) miliano de deutschemarks) acc suleme : . . . La rentabilité progres

C= DES - GENTS DE CHANGE

COURS EL DOLLAR A TOKY

1545 | 1545 | 4106 | 4106 | 4106 | 1006 | 1515 | 1515 | 1515 | 1060 | 1065 | 1515 | 1140 | 1163 | 1170 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285

**VALEURS** 

% de toupon

Coors préc.

**VALEURS** 

Dermiter cours

224 91 221 59 | Parites Gestion 541 51 516 95 | Parites Gestion 71877 54 71898 29 | Patrimoire-Retain

**20 NOVEMBRE** 

VALEURS

Dernier court

courte éche

🤲 🜤 izyyyy y Section . وأرية تعرفي F 144 The second of ---2.76 (2.22 titus 😉 📖 employment of the second Times to the residence ....

4.5 . سيس جن والم Application of the second

والمناج والمتواد

Samuel Commence Ry Wall your State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state ydagdi over i i i i i

المناج المناطق أرواب المستور يجيز See . 44 the source Programme Comment AND STREET

San Service Comment Africa seguine بية ب Same and the same of

· la Classe 

# MARCHÉS FINANCIERS BOURSE DE PARIS

#### **PARIS**

#### 20 novembre

L'avance se poursuit Le mot baisse est, semble-t-il, rayé du vocabulaire boursier. De nouvelles et abondantes ventes bénéficiaires se sont encore produites mercredi en prévision de la liquidation générale du lendemain. Dereché, elles ont été blen absorbées et de propherouse volume.

Derechef, elles ont été bien absorbées et de nombreuses valeurs, dont plusieurs poids lourds de la cote, se sont même offert le luxe de progresser encore. Ce fut le cas notamment de Total (+1,8%), Peugeot et Michelin, tous trois à leurs plus hauts niveaux de l'année, de Schneider, Roussel-Uciaf, Nord-Est, Lafarge, Presses de la Cué, Elf, Club Méditerranée et bien d'autres encore. Bref, à la clôture, l'indicateur instantané enregistrait une nouvelle avance, de 0,6% environ. Le marché a maintenant abordé la dernière une nouvelle avance, de 0,6 % environ. Le marché a maintenant abordé la dernière ligne droite. La fin du mois boursier sonnera dans vingt-quatre heures et, quoi qu'il arrive, la liquidation de novembre comptera parmi les plus fantastiques du Palais Brongniari (plus de 14 % actuellement). Au pis, le record établi en janvier 1984 (+ 12,26%) sera égale, que dire de la réponse des primes, qui avail lieu ce inur? La plupart d'entre elles out lieu ce jour? La plupart d'entre elles ont été levées.

Mais qu'elles aient été conservées ou ramassées, les actions ont disparu. De toute façon, ce type de transaction tompe peu à peu en désuétude.

D'une façon générale, les profession-nels couraient après le « papier » en le voyant s'envoler. Rarement l'expression « la hausse appelle la hausse » n'a eu

Sur le marché obligataire, les différents courants d'affaires ont été assez étoffés. Les emprunts d'Etat ont été recherchés de même que les valeurs fiscalisées.

Le prix de l'or à Londres a été sou-tenu : 325,05 dollars l'once contre 324,35 dollars

A Paris, le lingot et le napoléon ont reproduit leurs précédents cours, respec-tivement de 83 450 F et de 515 F. La devise-titre s'est traitée entre 7,9225 F et 7,9450 F (contre 7,94 F - 7,96 F).

précédente, mais les investisseurs n'osent antérieurs. La vigueur du marché des le secteur de l'électronique. Avance éga-lement d'Eastman Kodak, tandis qu'IBM pomsuit sa lente montée, au plus haut de

| VALEURS                        | Cours du<br>19 aou. | Cours du<br>20 nov. |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Alcoa<br>A.T.T.                |                     | 34<br>23 1/8        |
| Boeind                         | 47 1/8              | 47 174              |
| Chage Manhestan Bank           | 60 5/8<br>82        | 62<br>63 1/4        |
| Eastmen Kodek                  | 45 3/8              | 47 1/8<br>. 53      |
| - Facti                        | 54 1/4              | 53 7/8              |
| General Electric General Foods | POIL CODE           | 85 1/8<br>NOS COTOS |
| General Motors                 |                     | 707/8<br>27         |
| LBM.                           | 138 5/8             | 138 7/8             |
| Mobil Of                       | 30 7/8              | 33 1/4<br>31 1/8    |
| Pfizer Schlamberger            | 50 1/4<br>34 1/8    | 50 3/8<br>33 3/4    |
| Terraco                        | 39 1/4              | 34 7/8<br>49 3/4    |
| UAL inc.                       | 59 3/8              | 59 3/4              |
| U.S. Steel Wassanchouse        |                     | 25 1/8<br>44 1/4    |
| Xarox Corp.                    |                     | 55 3/4.             |

#### AUTOUR DE LA CORBEILLE

HOECHST: NOUVELLE PROGRES-SION DES RÉSULTATS. - Les résultats du groupe chimique aliemand, un des plus grande du monde dans sa spécialité, contiment de s'amélierer. Pour les neuf premiers mois, son bénéfice consolidé avant impôts atteint 2,35 milliards de deutschemarks (+ 11,2 %) pour un chiffre d'affaires (32.49 milliards de deutschemarks) accru seulement de 5,4 %. La rentabilité progresse donc. Le phénomène est encore plus manifeste pour la société mère, dont le résultat (toujours avent impôts) augmente de 25,4 % à 1,21 milhard de doutschemarks et se compare ainsi

INDICES QUOTIDIENS

| INDICES QUOTIDIENS |
| (INSEE, base 100: 28 size. 1984) |
| 19 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov. 20 nov.

Mais si la performance du groupe a été moins bonne que celle accomplie par Hoechst AG, le phénomène est largement imputable à la médiocrité de la conjoncture aux Enst-Unis, où la filiale American Hoechst coderne aux Enst-Unis, où la filiale American Hoechst a enregistré une baisse de ses profits.

N'importe, tous les secteurs d'activité converts par le groupe sont désormais bénéficiaires. «Si par le groupe sont désormais bénéficiaires. «Si nous relèveriors prendre la décision maintenant, nous relèveriors probablement le dividende », a indiqué M. Wolfgang Hilger, le nouveau Dide Bottan président du directoire de Hoechst. Pour 1984, Hoechst avait versé 9 DM par action.

PAS D'IMPASSE DANS LA CESSION Foogonas Carte ...

DE COFAZ A NORSE-HYDEO. - Scion is

#### **NEW-YORK**

Les baisses, toutefois, l'ont emporté sur les bausses, à l'inverse de la séance pas concrétiser massivement leurs gains obligations, toujours soutenu par l'espoir d'une détente des taux, s'étend au marché des actions. Dans les compartiments, on a noté la fermeté des valeurs de sidérurgie, en nette reprise, et, surtout, celle des valeurs japonaises, notamment dans le secteur de l'électronique. Avance éga-

| VALEURS                                                                                                                                                                                                                                          | Cours du<br>19 nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cours du<br>20 nov.                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcae A.T.T. Booing Crews Manherties Bank Du Pont de Nesseus Essons Font General Binctuic General Froods Senteral Motors Goodywar 118.M. L.T.T. Mobil OF Place Schizmberger Tesseo LIA.L. Inc. Limin Carbide LIS. Steel Westinghouse Xerox Corp. | 33 5/8<br>22 5/8<br>40 5/8<br>60 5 3/8<br>45 1/4<br>45 1/4<br>65 1/4<br>138 5/8<br>30 7/8<br>30 7/8<br>40 1/8<br>40 1/8 | 34<br>23 1/8<br>47 1/4<br>62 1/4<br>47 1/8<br>53 7/8<br>55 7/8<br>55 7/8<br>56 1/8<br>800 cm6<br>7/0 7/8<br>33 1/4<br>34 1/8<br>59 3/4<br>59 3/4<br>59 3/4<br>56 3/4 |

#### Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indécision Indecision Indeci 405 419 20 316 331 70 810 800 135 132 1423 1423 400 388 1424 1040 6 50 6 25 1240 1249 369 369 10 112 114 90 400 .... Hoogoven I. C. Industries (J. C. Calandi R.V. Int. Din., Chem J. Chem Johnmeshung Kabota Lanonia Wannesmann Midland Bank Pic Minoral Response. Neoranda Oliveta Pikhand Holding Pikhand Holding Pikhand Holding Pikhand Holding Pikhand Holding Pikhand Holding Pikhand Holding Pikhand Holding Pikhand Holding Pikhand Holding Pikhand Holding Pikhand Holding Pikhand Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Holding Staff Hold 1148 720 258 120 222 Cap Gernini Sogeti . C.D.M.E. C. Equip. Elect. . . . C. Occal. Forestière 161 298 74 300 13 243 225 54 81 20 25 30 214 29 90 520 194 10 214 194 10 25 50 331 50 75 10 25 50 333 290 73 73 C. Equip. Elect. C. Octod. Foresthire 12 70 Despris O.T.A. 242 790 Devailey 49 62 20 Britishous Belfond 25 40 214 Roseant 409 Abratishous Belfond 25 40 214 Roseant 409 Abratishous Belfond 512 Abratishous Belfond 155 Reveil-Delmes 195 Reveil-Delmes 214 90 369 80 Pett Statu Petroligaz 3350 590 5830 620 1830 450 109 40 335 345 430 2050 190 14800 105 377 60 284 445 215 222 1720 1790 660 650 747 147 127 131 5523 514 760 768 371 372 256 246 348 343 303 303 294 30 294 30 294 745 245 555 565 565 215 Étrangères | 435 | Etrangere | 2099 | 190 | A.E.G. | 881 | 190 | 190 | A.E.G. | 881 | 192 | 204 | Alcan Aira | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 19 860 345 190 1450 386 500

Comptant

**VALEURS** 

| CM jany. 82                                     | 101 50                | 4 338               | Inmoberque<br>Immoberque                                     | 738<br>5210              | 5270                 | Am, Petrolina                                                        | 375<br>395<br>126        | 370<br>399               | State Cy of Can<br>Stilfontain<br>Swedish Match      | 125<br>50 10<br>215     | 54 90              | St-Gobein Embellage<br>S.C.G.P.M.<br>Sema-Merra | 765<br>178<br>546             | 767<br>177<br>545  |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| VALEURS                                         | Cours<br>préc.        | Demier<br>cours     | iramofice<br>Invest. (Sté Cent.)<br>Jacquir                  | 450<br>1279<br>185 40    | 1265                 | Sco Pop Español<br>Banqua Ottomána                                   | 108 50<br>861<br>27000   | 110                      | Tenneco                                              | 305<br>43 30            |                    | SEP                                             | 778<br>1025                   | 777<br>1027        |
| Actions at                                      | ı comî                | otant               | Laffitte Bail Landport Frâns La Brosse Duport Life Bonnières | 430<br>81<br>400<br>380  |                      | B. Rigi. Internet<br>Br. Lembert<br>Consedien-Pacific<br>Commerzhank | 401 20<br>98<br>830      | 98 80                    | Toray indust. inc<br>Vieille Montagne<br>Wagone-Lits | 19 90                   | 751<br>650         | Sofibus<br>Sorrac<br>Valeurs de France          | 241<br>1030<br>270 40         | 242<br>1050<br>271 |
| Aciers Peopeot<br>A.G.F. (St. Cent)<br>Ammep    | 140<br>4250<br>21 35  |                     | Locabell Immob<br>Loca-Expension<br>Locafinancies            | 749<br>300<br>396        | 1                    | DerL and Kraft<br>De Beers (port.)<br>Dow Chemical                   | 326<br>32 20<br>300      | 310 10<br>299            | SECOND                                               |                         |                    |                                                 | s-cote                        | _                  |
| André Roudière<br>Applic. Hydraul<br>Arbel      | 254 20<br>407<br>68   | 410<br>68           | Locatel Lordex (Riy)                                         | 285<br>140<br>1650       |                      | Dreedner Bank<br>Gén. Belgique<br>Goveent                            | 995<br>351<br>695<br>173 | 1002<br>350 50<br>174 90 | Paternelle-R.O<br>Alain Manoukian<br>BARIP           | 2490<br>380<br>690      | 2460<br>389<br>718 | Cochery Coperex Hydro-Energie Rorento N.V.      | 55 10<br>500<br>272<br>126 10 | 495                |
| Artois<br>Awarir Pablicité<br>Bain C. Monaco    | 1340<br>1110<br>666   | 1340<br>1100<br>700 | Machines Bull Magesins Uniprix Magenins S.A.                 | 49 90<br>162 80<br>80 20 | 49<br>160            | Goodyear                                                             | 224<br>307 50<br>115     | 220                      | B.L.P.<br>Bolloré Tachnologies<br>Calberson          | 598<br>340<br>334       | 600<br>335<br>339  | S.P.R. Thann or Mulhouse Ulines                 | 139                           | 257                |
| Banque Hypoth. Eut.<br>B.G.L<br>Bleozy-Oolst    | 390<br>275<br>455     | 275<br>450          | Marticust Part                                               | 240<br>90<br>365         |                      | Honeywell Inc                                                        | 611                      | 502                      | Cardif                                               | 300                     | B15                | Union Brassaries                                | 139 60                        |                    |
| B.N.P. Intercontin<br>Bénédictine<br>Bon-Marché | 154<br>3700<br>432 80 | 416                 | Nafeni Déployé Nors Navai Worms                              | 152 50<br>155            | 158 60 d             |                                                                      | Emission<br>Free act.    | Rachet<br>net            |                                                      | Émission<br>Frais incl. | Raches<br>net      | VALEURS                                         | Émission<br>Frais incl.       | Rachat             |
| Calif                                           | 580<br>234<br>138     | 224 60 o            | Nevig. (Nat. de)<br>Nicoles<br>OPB Paribes                   | 101 80<br>421<br>227     | 100 20<br>420<br>227 |                                                                      |                          |                          | SICAV                                                | 20/                     | 11                 |                                                 |                               |                    |

| · <i>•</i> · · · · · • }                |                  | 34       | Call              | L 580 i |         | (Navig. (Mat. da)      |       | 100 20 |                    |         |           |
|-----------------------------------------|------------------|----------|-------------------|---------|---------|------------------------|-------|--------|--------------------|---------|-----------|
|                                         |                  | 271/8    | Cambodge          | 234     | 274 60a | Nicoles                | 421   | 420    | i                  |         |           |
|                                         | 47 1/8<br>60 5/8 | 9,179    | CAME              | 138     |         | OPB Parties            |       | 227    | 1                  |         |           |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                  |          | Campenon Bern     |         |         | Opening                |       | 135    | ŀ                  |         |           |
| •••••••                                 | 35 0 50          | 23 1/2   | Carbone Lorraine  |         | 380     | Origny-Desyrpise       |       |        | l .                |         |           |
| •••••••                                 |                  |          |                   |         |         | Palais Nosveauté       |       | 512 d  | AAA                | 542 46  | 529 23 L  |
| •••••••                                 |                  | F6 + 36  | Caves Requetort   |         |         |                        |       |        | Actions Faunce     | 325 98  | 311210    |
|                                         |                  | 65 1/8   | C.E.G.Frig        |         |         | Paris France           |       | ***    | Actions longities  | 279 51  | 288 84    |
|                                         | ROIT CODE        | 000.000  | CEM               |         | 70      | Paris Orléans          |       | 130    | Actions selectives | 461 48  | 440 55 0  |
|                                         | -444             | 707/8    | Carotern. Bibgroy | 940     | 915     | Part For Gent ha       | 930   |        |                    |         |           |
|                                         | 47 4 70          | L 27 `   | Contrast (Ny)     | 122     | 125     | Partié Cinéma          | 234 [ |        | Aedificandi        | \$09 52 | 485 42 4  |
|                                         | 400 - 10         | 138 7/8  | Cerabeti          | 4130    | 43      | Pachiney Icon. iov.) . | 240   |        | AGF.5000           | 365 43  | 348 85    |
|                                         | 33 7/8           | 33 1/4   | C.F.C.            | 255     | 252     | Piles Wonder           |       | 820    | AGF.ECU            | 1039 51 | 1024 15   |
|                                         | 30 7/8           | I 31 1/B | CFS.              | 595     | 609     | Pper Heidsteck         |       | 521    | Agino              | 502 83  | 480 03    |
|                                         | 50 1/4           | EA 7/8   | CGV               |         | 288     |                        |       |        | A.G.F. loserfoods  | 380 85  | 363 58 00 |
|                                         | 34 1/8           | 33 3/4   |                   |         |         | PLM                    |       | 140    | Ahai               | 212 81  | 203 15 0  |
|                                         | 38 1/4           | 34 7/8   | Chambon (NL)      | 420     | 420     | Porcher                | 189 i | 189    | 70 ma              | 41201   | -W- N-4   |

189 189
766 ....
1705 1710
140 101 138
380 10 385
348 348
134 20 137
237 20 254 10
32 33
246 90 230
64 10 62 50
63 30 65 80
23 90 23 80
238 238 10
386 1155
29 50 386
1154 50 154
161 161
116 10 116 20 Artist
ALT.O.
Activities Gestion
Argonautes
Associa-Investes
Bourse-Investes
Bourse-Investes
Copanillies
Columbia (ex W.L.)
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitution
Constitutio Providence S.A.
Publicis
Reff. Souf. R.
Révillon
Rhône-Poul. (c. iov.) 131 50 520 174 715 Champes (Ny) .... C.1 Marking .... Distant (B) ..... 134 500 175

Sentra-Alottal
Sentra
Sentra
Soph (Parat, Horisan)
Soph Chart, Horisan
Soph Carte
Soph Chart, Horisan
Soph Chart, Horisan
Sofic Sonicar
Sofic Sonicar
Sofic Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
Sociati
So 199 265 82 853 1070 245 883 80 10 849 202 40 730 120 10 280 820 476 820 476 830 199 265 81 50 855 1085 240 671 ... 845 221 736 120 10 291 20 823 466 1785

| doffar (en years) 202,95   202,50   Cofaz va micus.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | fonoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 000000                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 'arbes Sparyrie .                                                                                                                                                                                           | has Spangrie                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dans le quetrière colonne, figurent les veris-<br>tions en pourcentages, des cours de la séason<br>du jour par rapport à ceux de la veille. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | èg∣                                                                                                                                                                                                                                               | glement mensuel                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | c ; coupon détaché; ° : droit détaché;<br>o : offent ; d : demandé; ◆ : prox précédent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Compen-<br>sation                                                                                                                           | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cous<br>prácád.                                                                                                                                                                                                         | Promise<br>COUCE                                                                                                                                                              | Derzet<br>cours | %<br>+-                                                                                                            | Compan-<br>sation                                                                                                       | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chies<br>précéd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | conz<br>Literair                                                                                                                                                                                                                                  | Demier<br>cours                                                                                                                                                                         | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Compan-<br>sation                                                                                               | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Promier<br>cours                                                                           | Demier<br>cours                                                                                                                                | %<br>+~                                                                                                             | Compen-<br>setion                                                                                                                                                                                                          | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | rentier Den<br>cours cou                                                                                                            |                                             | Compen<br>sation                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>priced.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                              | Demier<br>count                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %<br>+~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 954<br>1890<br>1890<br>1890<br>1890<br>1890<br>1890<br>1890<br>1890                                                                         | 4.5 % 1973 C.N.E. 3% B.N.P. C.L.F. Becmarit T.P. Result T.P. Result T.P. Result T.P. Result T.P. Thomesar T.P. Agence Haves Ar Liquide Als. Supern. Al. S.P. Alsthoro-Ad. Appar. Prious Austoro-Ad. Appar. Prious Austoro-Ad. Appar. Prious Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engler Basi-Engle | 137<br>1250 50<br>862 50<br>800<br>144 382 50<br>1165 795<br>1165 795<br>1276 795<br>14530 929<br>14530 929                                                                                                             | 945<br>1006<br>1515<br>1066<br>1515<br>1060<br>11655<br>1140<br>11655<br>1140<br>1160<br>1160<br>1185<br>1060<br>1185<br>1185<br>1185<br>1185<br>1185<br>1186<br>1186<br>1186 | 390<br>915      |                                                                                                                    | 480<br>265<br>350<br>1290<br>470<br>71<br>510<br>1810<br>510<br>1760<br>300<br>1080<br>1080<br>1040<br>2020             | Sil-Aquitaina . — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.) — (certific.)  | 204<br>192<br>1900<br>2005<br>472<br>1760<br>783<br>1210<br>248<br>248<br>212<br>374<br>84 90<br>389<br>946<br>775<br>470<br>389<br>1480<br>508<br>775<br>1889<br>530<br>2120<br>3140<br>325<br>1048<br>750<br>1449<br>825<br>1048<br>750<br>1048<br>750<br>1048<br>750<br>1048<br>750<br>1048<br>750<br>750<br>750<br>750<br>750<br>750<br>750<br>750<br>750<br>750 | 473<br>1882<br>780<br>1176<br>800<br>1250<br>800<br>1250<br>501<br>210<br>50<br>389<br>741<br>483<br>540<br>540<br>540<br>550<br>1490<br>550<br>1490<br>550<br>1550<br>1550<br>1651<br>1750<br>1750<br>1750<br>1750<br>1750<br>1750<br>1750<br>17 | 376<br>93 10<br>79 80<br>389<br>939<br>741<br>463<br>542<br>281<br>387<br>1480<br>555<br>1870<br>504<br>74<br>755<br>1870<br>5090<br>2090<br>211<br>1150<br>2315<br>1075<br>2315<br>750 | + 1 96<br>+ 1 56<br>+ 3 74<br>+ 6 21<br>+ 6 23<br>- 2 98<br>+ 2 98<br>+ 0 18<br>+ 0 18<br>+ 1 27<br>+ 0 18<br>+ 1 27<br>+ 0 18<br>+ 1 27<br>+ 0 18<br>+ 1 25<br>+ 1 25<br>+ 0 25<br>+ 1 27<br>+ 0 18<br>+ | 1700<br>290<br>1820<br>690<br>565<br>310<br>400<br>246<br>101<br>57                                             | Pages, Georgee Paris-Résocump Perchalbrorn Penhalbrorn Penhalbrorn Penhalbrorn Penhalbrorn Penhalbrorn Penhalbrorn Pennada Pengent S.A. Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis Pooleis S.A. Radiotechn Radiotechn Radiotechn Radiotechn Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Salabose Sa | 155 50<br>1130<br>486 50<br>486 50<br>98 50<br>770<br>201<br>549<br>5770<br>1250<br>327<br>1110<br>388<br>58 10<br>1838<br>1003<br>1236<br>2306<br>714<br>327<br>1250<br>388<br>103<br>1235<br>230<br>2006<br>714<br>403<br>403<br>403<br>403<br>403<br>403<br>403<br>403<br>403<br>40 | 156 90<br>                                                                                 | 494<br>946<br>721<br>100 to<br>88 80<br>773<br>212<br>555<br>107<br>1215<br>308<br>305<br>108<br>108<br>108<br>108<br>108<br>108<br>108<br>108 | - 1 + + - + - + - + - + - + - + - + + + +                                                                           | 2650<br>345<br>965<br>965<br>365<br>171<br>80<br>820<br>770<br>189<br>225<br>455<br>295<br>347<br>305<br>2050<br>88<br>118<br>470<br>340<br>340<br>340<br>480<br>480<br>480<br>480<br>480<br>480<br>480<br>480<br>480<br>4 | Valido Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Validore Valid | 1623<br>387 50<br>5951<br>905 80<br>381<br>90 80<br>381<br>94 80<br>466<br>768<br>189<br>23 46<br>484 50<br>311<br>27 150<br>127<br>4433 80<br>384 30<br>187<br>455 80<br>195 50<br>452 80<br>177<br>74 860 | 322 324 (70 SO 173 SS) 328 173 SS) 329 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | 20 + 6 70                                   | 93<br>1040<br>285<br>116<br>45<br>920<br>530<br>245<br>2925<br>138<br>985<br>595<br>131<br>139<br>156<br>305<br>510<br>139<br>2020<br>146<br>146<br>90<br>320<br>465<br>257<br>92<br>2020<br>146<br>146<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90 | imp. Chemical inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited inco. Limited in | 268 50<br>113 20<br>44 50<br>976<br>236 80<br>29900<br>163<br>1033<br>600<br>149 80<br>149 80<br>149 50<br>437<br>58 50<br>58 50<br>98 50<br>270 10<br>151 13 65<br>98 482<br>482<br>482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83 50<br>1100<br>265<br>112<br>45<br>956<br>633<br>244 50<br>29950<br>164<br>1045<br>1045<br>1046<br>104<br>206<br>30<br>104<br>206<br>30<br>104<br>206<br>30<br>104<br>206<br>30<br>104<br>206<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30 | 93 30<br>1101<br>205<br>112<br>45<br>957<br>633<br>244<br>29950<br>162 80<br>1045<br>601<br>149 50<br><br>603<br>104 20<br>267<br>76 75<br>2045<br>150 10<br>159<br>140 50<br>159<br>159<br>140 50<br>159<br>159<br>159<br>159<br>159<br>140 50<br>159<br>159<br>159<br>159<br>159<br>159<br>159<br>159 | + 0 50<br>- 1 58<br>- 0 35<br>- 1 30<br>- 1 05<br>- 1 13<br>- 1 13<br>+ 0 16<br>- 0 12<br>- 1 13<br>+ 0 16<br>+ 0 16<br>+ 0 16<br>+ 0 16<br>+ 0 16<br>+ 0 17<br>+ 2 47<br>+ 1 13<br>+ 4 72<br>- 1 14<br>- 1 11<br>- 2 45<br>+ 1 11<br>- 2 45<br>+ 1 11<br>- 2 45<br>+ 1 12<br>- 1 13<br>- 2 45<br>- 3 12<br>- 3 12 |
| 705<br>1053<br>175<br>670                                                                                                                   | CFDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1180<br>203<br>799                                                                                                                                                                                                      | 1172<br>208 80<br>797                                                                                                                                                         | 1172            | + 103<br>+ 251<br>- 882                                                                                            | 735<br>440<br>850                                                                                                       | L. Veimon S.A<br>Luchaire<br>Leona, East                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 230<br>538<br>595<br>196<br>729<br>104 50<br>363<br>1510                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 760<br>458<br>553<br>554<br>555<br>555<br>555<br>555                                                                                                                                                                                              | 452<br>838<br>833<br>536<br>955<br>191<br>725                                                                                                                                           | + 036<br>- 037<br>- 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 295<br>350<br>1150<br>64                                                                                        | Sefirateg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 323<br>357<br>1365<br>58                                                                                                                                                                                                                                                               | 327<br>354<br>1365<br>58 90                                                                | 329<br>354<br>1364<br>58 50                                                                                                                    | + 185  <br>- 084<br>- 007<br>+ 086                                                                                  | CO                                                                                                                                                                                                                         | TE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CHA                                                                                                                                                                                                         | NGES                                                                                                                                | COURS DES<br>AUX GUX                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HÉ L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IBRE                                                                                                                                                                                                                                                                          | DE L                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 'OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                             | Charpeut S.A<br>Chara-Chinil<br>Conards franc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 750<br>51 05<br>385                                                                                                                                                                                                     | 748<br>53<br>378 50                                                                                                                                                           | 54<br>378 SQ    | - 026<br>+ 577<br>+ 389                                                                                            | 162<br>720<br>103                                                                                                       | Mais. Phicat<br>Majoratto (Ly)<br>Majoratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 729<br>104 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 725<br>105                                                                                                                                                                                                                                        | 191<br>725<br>105                                                                                                                                                                       | + 268<br>- 054<br>+ 047                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 385                                                                                                             | Sign. Ent. El<br>Silic<br>Signeo-U.P.H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 451<br>820<br>464                                                                                                                                                                                                                                                                      | 471<br>810<br>454                                                                          | 469<br>810<br>464                                                                                                                              | + 173                                                                                                               | MARC                                                                                                                                                                                                                       | HE OFFICIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COURS<br>préc_                                                                                                                                                                                              | 20/11                                                                                                                               | Achst                                       | Vente                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MONNAIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T DEVIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COURS<br>20/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1776<br>415<br>135<br>285<br>290<br>756<br>310<br>740<br>290<br>650<br>197<br>1480<br>205<br>205<br>210<br>210<br>715                       | C.I.T. Alcatel Chol Midden Codesal Coffung Codes Compat. Exempt Compat. Madd Cord. Forcer Credit Firm. Credit Mac Corpat Madd Cord. Mac Conduct Darrace Samp Darry Deb. Mig. P.d.C Dacks Figure Dacks Figure Dacks Figure Dacks Figure Dacks Figure Dacks Figure Dacks Figure Dacks Figure Dacks Figure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 385<br>1480<br>470<br>144 90<br>300<br>319<br>183<br>342<br>391<br>219<br>1865<br>219<br>220<br>272<br>219<br>1865<br>219<br>277<br>279<br>1254<br>1254<br>1275<br>1275<br>1275<br>1275<br>1275<br>1275<br>1275<br>1275 | 1400<br>485<br>143 10<br>297<br>317<br>180 50<br>345<br>303<br>740<br>216 20<br>2016<br>1843<br>205<br>272                                                                    | 1399<br>480     | - 417<br>+ 2124<br>- 096<br>- 084<br>+ 085<br>+ 263<br>+ 263<br>+ 535<br>- 238<br>+ 073<br>- 178<br>+ 178<br>+ 178 | 285<br>1316<br>1560<br>1980<br>1020<br>3165<br>540<br>54<br>1250<br>51<br>420<br>50<br>456<br>160<br>645<br>1090<br>160 | Alax, Wendel Alaruli Marin Gerin Marin Gerin Michalin Mic | 2275<br>1354<br>3407<br>286<br>501<br>55<br>2080<br>652<br>58 20<br>497 50<br>113 80<br>482                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1540<br>2250<br>1386<br>3410<br>2288<br>501<br>55 80<br>2100<br>655<br>58 10<br>484<br>115 80<br>480<br>178                                                                                                                                       | 2110<br>860<br>58 05<br>497                                                                                                                                                             | + 165<br>+ 032<br>- 021<br>+ 223<br>+ 224<br>- 025<br>- 025<br>- 045<br>+ 028<br>- 049<br>- 049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 265<br>1240<br>885<br>172<br>1910<br>430<br>595<br>415<br>210<br>485<br>2460<br>530<br>255<br>61<br>1920<br>565 | Simmor Side Reveignet Simmor Sodero Sodero Sogera Sogera Sommer-Alib. Source Periar Synthelabo Talcs Luzenac Trid. Elec. Thomson-C.S.F. Total (CFF) - (certific.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250 50<br>1390<br>732<br>173<br>2088<br>454<br>635<br>439<br>262<br>515<br>2620<br>631<br>275<br>65<br>2400                                                                                                                                                                            | 260 50<br>1380<br>705<br>173<br>2080<br>488<br>636<br>432<br>263 80<br>530<br>279 90<br>65 | 280 50<br>1391<br>705<br>173<br>2080<br>475<br>635<br>432<br>263 80<br>512<br>2640                                                             | + 000<br>- 368<br>+ 058<br>+ 237<br>+ 058<br>+ 068<br>- 076<br>- 126<br>+ 145<br>- 154<br>- 154<br>- 1026<br>+ 1026 | Allemage<br>Belgapa<br>Pays Bes<br>Danierasi<br>Norvège<br>Grande B<br>Grèce / 16<br>tralie (10<br>Suisse (11<br>Suisse (11<br>Autriche<br>Espagne<br>Portagal                                                             | se (\$ 1)  an (100 Dist) (100 F) (100 F) (100 E) (100 E) (100 E) (100 E) (100 E) (100 E) (100 E) (100 E) (100 E) (100 E) (100 E) (100 E) (100 E) (100 E) (100 E) (100 E) (100 E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 947<br>6 729<br>304 720<br>15 000<br>271<br>84 390<br>101 339<br>5 180<br>4 507<br>371 760<br>40 4 956<br>4 883<br>6 770<br>3 914                                                                         | 101 420<br>43 350<br>4 948<br>4 863<br>5 749                                                                                        | 10 950<br>3 820<br>4 200<br>3 505<br>96 500 | 8 620<br>15 300<br>15 300<br>277<br>87<br>102 500<br>11 650<br>5 300<br>4 700<br>3 775<br>102 500<br>44 400<br>5 200<br>5 200<br>3 860                                                                                                                                                | Or fin Italio en bar<br>Or fin len lingot)<br>Pièce trançaise (20<br>Pièce trançaise (20 li<br>Pièce lassise (20 li<br>Pièce sussise (20 li<br>Pièce de 10 doite<br>Pièce de 50 pess<br>Pièce de 50 pess<br>Pièce de 10 fions<br>Or Londras<br>Or Zonch<br>Argent Londres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 (r)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)( | 83                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3250<br>3450<br>515<br>515<br>428<br>517<br>482<br>814<br>3410<br>8810<br>3300<br>3100<br>525<br>324 10<br>324 50<br>324 50<br>324 50<br>324 50                                                                                                                                                         | 83350<br>83450<br>515<br>514<br>490<br>610<br>3405<br>1760<br><br>3100<br>523<br>325 05<br>324 50<br>6 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 0 \$2<br>0 87<br>1 28<br>0 93<br>1 44 | 565<br>310<br>400<br>240<br>101<br>57<br>295 | Selvene 714 Senofi 830 S.A.T. 403 Supinust Cie 390 Schneider 289 50 S.C.O.A 116 S.C.R.E.G. 107 Seb 223 | 714<br>830<br>382 10<br>394<br>293 80<br>115 60<br>105 | 394<br>293 80         | + 0 83<br>- 198<br>+ 102<br>+ 148<br>- 0 43<br>- 186<br>+ 185 | 325 Gén. Belgique                                                | 56 55<br>42 70<br>74 80<br>26 80 | 51 350 550 550 550 550 550 44 75 75 27 50 27 58 765 | - 05<br>80 + 04<br>10 + 32<br>50 + 09 | 2   465<br>4   225<br>7   230<br>3   191<br>8   390 | Unit. lectm 328 328 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329             |                          | + 0 30<br>+ 3 25<br>+ 0 75<br>+ 3 82<br>- 0 62<br>- 1 42 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| 0 36<br>0 37<br>3 14                  | 350<br>1150<br>64                            | Sefirate 257<br>S.F.I.M 1365<br>S.G.ES.R 58                                                            | 354<br>1365<br>58 90                                   | 354<br>1364           | - 084<br>- 007<br>+ 086                                       | COTE DES                                                         | CHAN                             | <b>VGES</b>                                         | COURS DE                              | _                                                   | MARCHÉ LIBI                                                             | RE DE I                  | L'OR                                                     |
| 2 68<br>0 54<br>0 47                  | 380<br>730<br>446                            | Sign. Ent. El                                                                                          | 471<br>810<br>454                                      | 469<br>810<br>464     | + 173                                                         | MARCHÉ OFFICIEL                                                  | COURS<br>préc                    | COURS<br>20/11.                                     | Achet                                 | Vente                                               | MONNAIES ET DEVISES                                                     | COURS<br>préc_           | COURS<br>20/11                                           |
| 165                                   | 265                                          | Simnor 250 50<br>Skis Ressigned 1390<br>Siminco 732                                                    |                                                        | 260 50<br>1391<br>705 | + 0 07                                                        | Etano-Line (5 1)                                                 | 7 947<br>6 729<br>304 720        | 7 911<br>6 730<br>304 780                           | 7 820<br><br>294 500                  | 8 520<br>309 500                                    | Or fin (loiks en barre)                                                 | 83250<br>83450           | 83350<br>83450                                           |
| 0 21<br>3 39<br>2 23                  | 172<br>1930<br>430                           | Sodero                                                                                                 | 173<br>2080<br>468                                     | 173<br>2080<br>475    | + 058<br>+ 237                                                | Beignae (100 F)                                                  | 15 090<br>271                    | 15 090<br>270 870                                   | 14 450<br>262                         | 15 300<br>277                                       | Pièce trançaise (20 fr) Pièce trançaise (10 fr) Pièce trançaise (20 fr) | 515<br>428<br>517        | 515<br><br>514                                           |
| 244                                   | 595<br>415                                   | Sommer-Alib. 635<br>Source Perner . 439                                                                | 536<br>432                                             | 635<br>432            | + 0 15<br>- 1 59                                              | Damernisk (100 krd)<br>Norvège (100 k)<br>Grande-Bretagne (£ 1)  | 84 390<br>101 380<br>11 359      | 84 360<br>101 380<br>11 378                         | 79<br>96 500<br>10 950                | 87<br>102 500<br>11 650                             | Pièce Issine (20 fr)                                                    | 492<br>614<br>3410       | 490<br>610<br>3405                                       |
| 1 44<br>1 22<br>0 25                  | 210<br>495<br>2480                           | Tales Lucenae 515<br>Tel. Bacs 2520                                                                    | 263 80<br>512<br>2530                                  | 512<br>2640           | + 068<br>- 058<br>+ 076                                       | Grèce (100 drachmes)<br>Italia (1 000 lires)<br>Suisse (100 fr.) | 5 180<br>4 507<br>371 760        | 5 179<br>4 513<br>372 220                           | 3 800<br>4 200<br>3 505               | δ 300<br>4 700<br>3 775                             | Prèce de 10 doiters                                                     | 1810<br>1300             | 1760                                                     |
| 0 10<br>1 <b>53</b><br>0 41           | 530<br>255<br>61                             | Thomson-C.S.F. 631<br>Total (CFP) 275<br>- (certific) 65                                               | 530<br>279 90<br>65                                    | 623<br>279<br>65      | - 126<br>+ 145                                                | Suikte (100 krs)                                                 | 101 460<br>43 340                | 101 420<br>43 380                                   | 95 500<br>42 450                      | 102 500<br>44 400                                   | Pièce de 50 pesos<br>Pièce de 10 floras<br>Or Leadres                   | 3100<br>525<br>324 10    | 3100<br>523<br>325 05                                    |
| 956<br>928<br>942                     | 555<br>790                                   | T.R.T. 2400<br>U.F.B. 847<br>U.L.S. 820                                                                | 2384<br>630<br>821                                     | 2363<br>639<br>821    | - 154<br>- 123<br>+ 012                                       | Espagne (100 pax.)<br>Partugal (100 asc.)<br>Canada (\$ cso. 1)  | 4 956<br>4 883<br>5 770          | 4 948<br>4 863<br>5 749                             | 4 650<br>4 300<br>5 550               | 5 200<br>5 200<br>5 950                             | Or Zoneh<br>Or Honekang<br>Argent Londins                               | 324 50<br>324 10<br>6 09 | 324 50<br>324 20<br>6 17                                 |
| 2 94                                  | 315                                          | UCB 384                                                                                                | 385                                                    | 385                   | + 0.26                                                        | Japon (1900 yeas) ]                                              | 3914                             | 3 900 ,                                             | 3710                                  | 3 860                                               | 1 ~ had ~ ~ ~                                                           | اجره                     | 9 ''                                                     |

#### LA DÉCLARATION SOVIÉTO-AMÉRICAINE **AU TERME DU SOMMET DE GENÈVE**

#### « Les rencontres ont été franches et utiles »

Après avoir mentionné tous les participants au sommet de Genève, dont les dates officielles sont désormais 19-21 novembre (et non plus 19-20 novembre), la déclaration commune soviéto-américaine pu-bliée ce jeudi 21 novembre affirme

« Ces discussions en profondeur ont couvert des questions fonda-mentales des relations américanosoviétiques et la situation interna-tionale actuelle. Les rencontres ont été franches et utiles. De sérieuses divergences demeurent à propos d'un certain nombre de problèmes critiques. Tout en reconnaissant les dissérences dans leur système social et leur approche des problèmes internationaux, une plus grande com-préhension des vues de l'autre partie a été réalisée par les deux dirigeants. Ils sont tombés d'accord sur la nécessité d'améliorer les rela-tions américano-soviétiques et la si-

 Dans ce but, les deux parties ont confirmé l'importance du dialo-gue en cours, faisant état de leur fort désir de rechercher un terrain d'entente sur les problèmes exis-tants. Ils sont tombés d'accord pour se rencontrer de nouveau dans le futur le plus proche. Le secrétaire gé-néral a accepté une invitation du président de se rendre aux Etats-Unis et le président a accepté une invitation du secrétaire général de se rendre en Union soviétique. La mo-dalité et la date de ces visites seront fixées par les canaux diplomati-

La déclaration passe ensuite en revue plusieurs questions :
- SÉCURITÉ. - Les deux parties - sont convenues qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée. Recon-naissant que tout conflit entre l'Union soviétique et les Etats-Unis pourrait avoir des conséquences catastrophiques, elles insistent sur

l'importance de prévenir toute guerre entre elles, nucléaire ou clas-sique. • Elles ne chercheront pas à s'assurer de la supériorité mili-- DISCUSSION SUR LES ARMES NUCLEAIRES ET SPA-

tombées d'accord pour accélérer les négociations en cours ». Mention est saite de l'accord américanosoviétique du 8 janvier dernier, conclu par MM. Schultz et Gro-myko, et qui faisait état de la nécessité - de prévenir la course aux armements dans l'espace, de la terminer sur terre, de limiter et de

réduire les armes nucléaires et de renforcer la stabilité stratégique.

Les deux parties souhaitent des progrès rapides « à propos des armes stratégiques», et mentionnent le principe d'une réduction de 50 % des arsenaux. La nécessité de tomber d'accord sur des mesures de descriptions efficaces est écolement.

NON-PROLIFERATION NU-CLÉAIRE. – Le secrétaire général et le président ont réaffirmé les engagements de leurs pays de res-pecter le traité sur la nonprolifération des armes nucléaires. Ils sont d'accord pour améliorer l'efficacité du traité en élargissant les rangs de ceux qui l'ont signé. Ils veulent aussi renforcer l'Agence internationale de

ARMES CHIMIQUES. - Les deux parties sont en saveur de l'in-terdiction générale et complète des armes chimiques et de la destruction des stocks existants . Elles sont tombées d'accord pour accélé-rer leurs efforts pour conclure une convention internationale efficace et vérifiable sur cette question. Les deux parties vont entamer un dialogue pour prévenir la prolifération de

La déclaration mentionne encore l'-importance - des négociations de Vienne sur la réduction des forces en Europe centrale (MBFR) et celle de la conférence de Stockholm. A ce dernier sujet, les deux parties - réaffirment la nécessité de s'entendre sur des mesures de confiance mu-tuellement acceptables » et de « donner une signification concrète el effective du principe de nonrecours à la force ».

Avant de citer les accords bilatéraux acquis, la déclaration déve-loppe l'accord des deux parties pour intensifier le dialogue américanosoviétique à des niveaux différents et à un rythme régulier. C'est ainsi que sont envisagées des réunions entre les ministres des affaires étran-gères ainsi qu'entre les chefs des autres ministères ou agences. Les échanges de vues sur les problèmes régionaux seront également maintenus. La seule mention faite du pro-blème des droits de l'homme est celle-ci : • Les deux parties sont tombées d'accord sur l'importance qu'il y a à résoudre les cas humanitaires dans un esprit de coopération. Elles pensent qu'il devrait exister une plus grande compréhension en-tre nos peuples et à cette fin elles encourageront de plus grands contacts entre leurs deux peuples. >

#### « Accélérer » les négociations

(Suite de la première page)

M. Gorbatchev, se voulant réaliste, a reconnu que · la solution à la course aux armements n'a pas pu être trouvée » et que · des divergences de principe subsistent -. Sans le préciser explicitement, il a laissé entendre que de nouvelles consignes allaient être données aux négociateurs américains et soviétiques qui devraient reprendre les discussi sur la limitation des armements le 16 janvier prochain à Genève.

Parlant des crises régionales. M. Gorbatchev a fait état de - position tout à fait différente . Insistant sur la nécessité d'e actes concrets et pratiques - qui doivent s'inspirer de la déclaration commune publiée ce jeudi matin, M. Gorbatchev a af-firme que «l'URSS, pour sa part, fera tout ce qui dépend d'elle pour obtenir une solution pratique aux problèmes de la course aux armements, à la réduction des arsenaux et pour assurer la paix sur terre et dans l'espace.

De sen côté, M. Reagan a affirmé que la rencontre avait permis • des résultats intermédiaires utiles - ct que les Etats-Unis et l'URSS étaient - dans la bonne direction - pour - entamer un nouveau départ - dans

**CFM** 

de 19 heures à 19 h 30 à Paris (89 MHz) à Lyon (100,3 MHz) à Bordsaux (101,2 MHz) St-Nazaire-La Baule (94,8 à Limoges (102,1 MHz) à Toulouse (88,6 MHz)

**JEUDI 21 NOVEMBRE** «le Monde» reçoit **GUY LENGAGNE** secrétaire d'Etat chargé de la mer avec PHILIPPE BOUCHER

**VENDREDI 22 NOVEMBRÉ** Le Pr Alexandre MINKOWSKI

face au « Monde » avec CHRISTIAN VILLAIN

ABCDEFG

leurs relations. Après avoir annoncé qu'un nouveau sommet aurait lieu - l'an prochain -, il a, lui aussi, rappelé que « l'établissement d'une réelle confiance dépend des actes et pas seulement des mois (...). Les vrais résultats de Genève ne seront connus que dans des mois et des années, a-t-il ajouté, avant d'affirmer qu'a il faut réduire le danger provenant des armes nucleaires offensives, les tensions découlant des conflits régionaux en Amérique centrale et ailleurs ».

Faisant allusion aux accusations portées par les Etats-Unis à l'égard de l'URSS à propos du traité Salt-2, M. Reagan a ajouté : - Il faut aussi respecter les traités signés dans le passé et ceux qui le seront dans l'avenir. • Il a conclu en affirmant qu'il œuvrait pour - l'avenement 'un monde de paix et de liberté. M. Gorbaichev a reconnu que l'URSS doit s'associer à nous pour réaliser cette tâche en commun. Je suis sur que ce sera fait -.

Après les interventions des deux dirigeants, les chef des diplomaties américaine et soviétique, MM. Shultz et Chevardnadze, sont montés sur la scène du grand amphithéâtre pour signer un certain nom-bre d'accords bilatéraux. Ces accords concernent l'ouverture de consulats à Kiev et à New-York, des mesures de sécurité pour éviter la répétition de l'affaire du Boeing sudcoréen, les échanges culturels, le développement de la coopération dans la recherche sur la fusion magnétique, le rétablissement des communications aériennes civiles, l'ouverture de consultations sur la protection de l'environnement.

• Le premier ministre de Papouasie - Nouvelle-Guinée. M. Michael Somaré, a été démis de ses fonctions, ce jeudi 21 novembre, après le vote par le Parlement d'une motion de censure. Les députés ont choisi M. Paias, ancien vice-premier ministre, passé à l'opposition en mars dernier, comme suc-

M. Somaré avait dirigé la Papouasie - Nouvelle-Guinée pendant huit des dix dernières années. après que le territoire eut obtenu son indépendance de l'Australie en 1975. – (Reuter.)

#### MALGRÉ UNE POUSSÉE AU TROISIÈME TRIMESTRE

#### La croissance américaine reste modeste

ment à l'administration, et prévoient

pour le dernier trimestre une crois-sance limitée à quelque 2 % ou

2,5 % du produit national brut. On

est loin du spectre d'une nouvelle ré-

cession agité par certains au début de l'année. Mais si les spécialistes

ont lissé leurs estimations au fil des

mois, ils excluent aujourd'hui la pos-

sibilité de terminer l'année sur un rythme de croissance de 3 %. Cet

rait en effet un rebond de 5.7 % de

l'activité économique durant le der-

nier trimestre, compte tenu des ré-

sultats décevants des six premiers mois de l'année – 1,1 % en moyenne

Une vision morose de l'économie

américaine qui ne doit pas pousser à un pessimisme excessif. Les béné-

fices après impôts des sociétés ont

repris une courbe ascendante. Leur

hausse, 5,3 % durant le troisième tri-

mestre, est même la plus sensible de-puis le premier trimestre 1984. Sur

le front de l'inflation, la situation

reste également satisfaisante. De

3,1 % en rythme annuel entre juillet

et septembre contre 3.9 % durant les

trois mois précédents la progression

de l'indice des prix reflète, il est

vrai, une conjonction de facteurs fa-

vorables : faible cours du pétrole et

des matières premières, modération

de la hausse des salaires retombées

positives et de la poussée des impor-

ojectif de la Maison Blanche exige-

Le premier moment de surprise passé, après qu'ait été comm le taux de croissance américain au troisième trimestre, la plus grande prudence l'a emporté aux Etats-Unis comme en Europe. Le dollar a salué par une courte et passagère poussée l'an-nonce par le département du commerce d'une progression, en rythme annuel, de 4,3 % du produit national brut durant le troisième trimestre. L'administration s'est félicitée de

voir ses pronostics optimistes confortés par cette augmentation sensiblement supérieure aux premières estimations tablant sur 2,8 %. Mais si le président Reagan peut jouer des indices du troisième trimestre pour tenter de persuader l'opinion publique que le temps de la croissance est loin d'être révolu, tous les analystes s'entendent pour esti-mer que l'expansion s'est durablement ralentie par rapport à 1984.

Les zones d'ombre l'emportent en effet de plus en plus nettement sur les zones de lumière. Le déclin des exportations est appelé à durer encore quelques mois avant que n'apparaissent les effets de la baisse du

La production industrielle ne sera pas éternellement dopée par les commandes militaires. Quant à la guerre des rabais à laquelle se sont livrés cet été les constructeurs autoobiles, elle a introduit un élément de distorsion qui ne peut faire illu-sion. L'un des principaux facteurs de la forte croissance durant le troisième trimestre, l'engouement des consommateurs pour l'automobile, est vite retombé, expliquant largement la rechute spectaculaire de 3.3 % des ventes de détail en octobre. Phénomène tout aussi préoccupant, les Américains ont tiré sur leur épargne, qui est revenue à un taux inconnu de 1,9 % en septembre et laisse peu d'espoir d'assister a une reprise de la consommation d'ici à la fin de l'année.

La reconstitution de stocks dans l'industrie suffira-t-elle à compenser la faiblesse de l'activité qui se précise depuis l'automne? Les économistes n'y croient guère, contraire-

#### En Australie

#### **DES JUMELLES NAISSENT** A SEIZE MOIS **D'INTERVALLE**

Une équipe médicale australienne dirigée par le professeur Carl Wood (Queen Victoria Hospital, Melbourne) a, pour la première fois, provoqué la naissance différée dans le temps de deux enfants jumeaux. Cette réussite a été obtenue grâce à la technique aujourd'hui bien connue de la fécondation in-vitro. L'un des embryons avait été immédiatement implanté dans l'utérus maternel. L'autre avait été conservé par congélation, puis implanté après la naissance - naturelle - du premier. Les deux « iumelles dénétiques » - Emma et Rebecca - ont ainsi, vis-à-vis de l'état-civil, des âges différents de seize

Cette nouvelle manipulation sur des embryons humains en réponse à une forme de stérilité féminine est annoncée par le mensuel Parents dans son numéro de décembre. Elle pourrait à l'avenir constituer un nouveau modèle d'étude des rapports entre l'inné

#### Mystère-Moquettes

+ tīssus muraux coordonnes

· (Publicité) ·

TELEX - Triple mystère chez Arti sans Recuperateurs : I" Comment peuvent-ils être moins chers que tous soldeurs de France sans prix pièges, (Prix toujours plancher)? - C'est une Centrale d'Achat pr. Collectivités, Hôtels, chaîne boutiques gros. -

2º Mystere : A leur naissance, une Fée leur fit don de l'art d'acheter dans toutes usines moins cher que tous

3º Mystère : Pour être encore moins chers, les Artisans sont dans une ex-usine en plein 11°: Au 37, Bd Richard Lenoir, prendre la r. St Schastien puis Lourner, 2 fois 10° à gauche jusqu'au fond Imp. St Schastien. C'est la Cour des Moquettes-Miracles. Avec Parking. Tel. 43.55.66.50.

#### -Sur le vif-

#### Misère

Comment il est votre bonhomme ? Large ou près de ses sous ? Et d'abord qui c'est qui paye quoi chez vous ? Parce que ça, on ne le sait pas, on ne le dit pas, les fernmes la bouclent, elles n'osent pas se plaindre, mais il y a de ces rapiats ! Tenez, un cas. Je l'ai trouvé l'autre jour dans Prima, qui consacre un long papier à ce sujet tabou. Elle est instit, lui toubib. Il règle les impôts, le loyer, les charges, le téléphone. Pour le reste, zéro. Résultat. ils ne vont au cinéma que si elle casque. Et la seule fois où if l'a déposée à son travail il lui a réclamé le prix de l'essence. Vous me direz : pourquoi elle reste avec ? Elle n'a qu'à se ti-rer. Pour aller où, avec qui ?

Trop tard. Elle est coincée Des radins, il y en a des tas. Et dans tous les milieux. Au boulot, bon, c'est pas trop grave. On les débine, on les taquine, et... on met la main à sa poche. Un café noir, un petit blanc... Ça ne va jamais chercher bien loin. A la maison, en revanche, c'est invivable. Et maintenant qu'on est libérées, c'est le comble. on se laisse piéger plus souvent que dans le temps. Vous commencez à sortir avec un mec. Sortir, fa-con de parler. Lui préfère de le võtre, pour ne pas user ses draps. Vous le croyez passionné, il est pingre. Et quand, poussée

l'opposition, une opposition vigi-

lante qui jugera aux actes ceux

que le PS participe à un gouverne-

ment de coalition dans lequel il ne

A propos des immigrés,

M. Bérégovoy a déclaré : - Je

n'accepte pas que l'on sasse de

la vie politique française. Les

Français n'acceptent pas que l'on

fasse des séparations artificielles

entre ceux qui sont musulmans, catholiques, protestants, libres penseurs, entre les Noirs, les

Blancs, les Jaunes, les Maghré-

M. Bérégovoy a souhaité que

"l'impôt sur les grandes fortunes soit maintenu -. Le ministre a ajouté: «Je souhaite aussi que la tranche à 65 % sur les hauts

revenus soit maintenue. J'ai constaté que le programme du RPR visait à les supprimer (...) Or cela intéresse 200 000 Français

environ (...) qui gagnent en moyenne 500 000 francs par an. -M. Bérégovoy a indique qu'une telle suppression ferait perdre 13 à

LA CHINE ET LE JAPON

CONSTRUIRONT UN AVION

CONCURRENT DE L'ATR-42

La Chine et le Japon construiront

ensemble six cents bimoteurs

équipés de turbo-propulseurs d'une capacité de trente à quarante passa-

gers. Selon le ministère japonais de

l'industrie et du commerce interna-

tional, un accord de principe a été

signé à ce sujet par les deux pays. Il

prévoit que cet appareil de concep-

tion japonaise entrera en service vers 1990.

14 milliards de francs à l'Etat.

FRANCO-ITALIEN

M. Bérégovoy n'envisage pas

qui nous auront succédé. •

serait pas majoritaire.

par la faim, vous arrivez à le tirer au restaurant, yous trouvez norrnal de partager ou même de payer pour lui.

Résultat, vous voilà avec deux mômes sur les bras, obligée de lâcher votra job et de quémander l'argent des courses, le tout assorti d'interrogatoires du style : et les 10 francs que je t'ai pensés ? Tu vas finir par ma le dire, oui ? La radio, la télé, terminé. La note d'électricité, tu y penses ? Éteins ce transistor, ça use les piles.

Comment s'en sortir ? Vendre ce qu'on a : ses meubles, ses hardes, son corps s'il est encore en bon état. Et voier. Un très bon truc, ça. Vous vous faites prendre exprès en train de piquer des objets de première nécessité dans un grand magasin. Après quoi vous pleurez misère dans les demandez de prévenir votre mari, là, tout de suite, à son bureau, alors que vous savez qu'il a rendez-vous dehors. Et vous précisez : si jamais il était pas là, vous expliquerez la situation à son collègue ou à son chef. Là, croyez-moi, le berlingot de Mir et le savon de Marseille, ils les lui feront payer les copains. Au cen-

**CLAUDE SARRAUTE.** 

#### A « L'HEURE DE VÉRITÉ»

#### M. Bérégovoy: Notre programme est simple : continuer

M. Pierre Bérégovoy, ministre de l'économie et des finances. invité de . L'heure de vérité», mercredi 20 novembre, a indiqué qu'il assignait au Parti socialiste d'obtenir 30 % des voix aux élections législatives, ce qui lui accordera e la première place au sein de l'Assemblée ». «La vie politique française pourra s'organiser président appelle un représentant du premier parti de l'Assemblée, ce premier ministre présente un programme et chacun se détermine par rapport à lui. Notre programme est simple : continuer dans la voie que nous avons empruntée, aller plus loin et sans doute plus vite. Si nous n'avons

#### pas la majorité,nous sommes dans La conférence de la FAO DOUZE PAYS INDUSTRIALISÉS

SE SONT ABSTENUS

**SUR LE BUDGET** 

Le budget de la FAO pour les années 1986 et 1987 a été adopté par la conférence plénière, le mercredi 20 novembre à Rome. Il n'y a pas eu de vote défavorable mais un nombre d'abstentions plus élevé que prévu. Celle des États-Unis était attendue (le Monde du 14 novembre), celle d'autres pays occidentaux tels que le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon était prévisible. Au sein de la CEE, on pensait que la RFA et la Grande-Bretagne s'abstiendraient également ; en fait, à l'exception de la France et de l'Italie, tous les membres actuels de la Communauté ainsi que l'Espagne et la Suisse ont montré leur désappro-

Dans les explications de vote, leurs représentants, celui des Etats-Unis en tête, ont pris soin de préciser qu'il ne s'agissait pas d'un man-que de confiance envers la FAO, mais d'un refus de voir les dépenses administratives augmenter.

Le budget adopté, qui est exécu-toire, s'élève à 448,3 millions de dollars, en augmentation de 1.1 % en monnaie constante. Dans ce budget, seuls les chapitres concernant les programmes technique et économique progressent (passant de 58,4 % à 59,3 % du total du budget) alors que les lignes consacrées aux dépenses administratives diminuent ce qui ne va guère dans le sens des arguments des abstentionnistes.

J. G.

Le numéro du « Monde » daté 21 novembre 1985



#### Au tribunal de Montpellier

#### L'ANCIEN PSYCHIATRE DE L'ESPÉLIDOU EST RELAXÉ

De notre correspondant

Montpellier. - Il y a neuf ans, la petite Isabelle Le Menach était morte étranglée dans un blouson de contention à l'Espélidou, établissement pour débiles profonds près de Montpellier. Poursuivi sur plainte des parents de la jeune handicapée pour • abstention délictueuse •, M. André Savelli, actuellement médecin-colonel au Val-de-Grace qui était, à l'époque, le psychiatre de l'Espélidou, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Montpellier, où son procès a eu lieu le 11 septembre (le Monde du 13 septembre).

Pour le tribunal, le professeur Savelli ignorait que le Père Fabre, directeur de l'établissement, utilisait une sorte de camisole de force, comme il ignorait les curieuses méthodes employées par cet ancien aumônier militaire condamné, le 24 mai 1981, à dix ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Hérault. C'est ce qu'avait soutenu le psychiatre lors de son procès.

ROGER BÉCRIAUX.

#### GRÈVE A L'AFP CONTRE LES ÉCONOMIES BUDGÉTAIRES

A la suite d'un vote organisé par l'intersyndicale de l'Agence France-Presse (CFDT, SNJ-CGT, FO et SNJ), les services de l'agence destinés aux abonnés français ont cessé le travati le mercredi 20 novembre à partir de 15 heures pour une durée indéterminée.

La rédaction entend ainsi protester contre le projet de budget 1986 adopté par le conseil d'administration de l'AFP dans la matinée du 20 novembre. Ce budget prévoit notamment un programme d'écono-mie de 15 millions de francs, dont II millions pris sur la masse sala-

A l'occasion de la visite de Son Allesse Cheikh Khalifa Bin Kamad Al Thani Emir de l'Elat du Latar RADIO ORIENT - PARIS & **RADIO QATAR - DOHA** RADIO QATAR- ORIENT à PARIS de 12 h à 24 h le 20, 21 et 22 Novembre 1985



La Fréquence de l'Etat du Qatar

QUAS - NTE-DEUXIÈME A

#### 🚂 🚓 chimie 1 de Genève

and thus important est on ks of commes ont pris com piète-ies choses e asis ... La durée, l'intensit la litatione et l'envergure d Rent et lettens en tête à tête a coli : eu sont allées an de de ter ce que nous aften gons. ... C'était réellement c ore near ations venus cherches e de la crès fructueux.

्<sub>र : र ज</sub>ासकाtaire de Georg Shelen . . . ceretaire d'Etat ami ricain. :- ume au mieux le bifar esse aujourd'hai nor Washington mak in a capitales de geme. Fingan-Gorbatchev & Geréen. La chimie a bien foncgente . comme on dit aux Entres en d'autres termes le president américain et le nongeneralità un soviétique semplent decouvert des nome : ce sout essenfielleine un effet la durée des entretien: confidentiels mais gestile i imat - beaucoup plus anical the orevu - de la rencontre et de ses à-côtés qui ont

constitué la surprise. Car pour de qui est du fond, tout semi . Indiquer, du moins m l'étal actuel des informations. que l'ot et reste sensiblement au ikime positi. Le désaccord sur finitative américaine de défense strategique IDS) est convertement activit. et si un accord de pincipe ... de confirmé pour une riduction se 50 % des armements muchaires offensifs, les diergentes demeurent les némes fant sur le mode de comprises the semble-t-il sur le realth par Moscon & sa ffallschier de sbandon de FIDS. 2:105 1-1 ASICATIONS AMERI-Remo Das età intéressé par

loffre zu 14. Reagan de se onformer au traité ARM de 1972 pour les tests de son bonder sog: ... : c'est l'arrêt pur et imple ce ... : exberche et l'interdenon carrier essai qu'il conti-Dierwing and Land Cela din it reste à voir si quelnes outernaires n'ont pas été ales dans les conversations au um de fee. M. Gorbatcher est n réaliste: a principale leçon de ce som de est précisément nil e de sirre avec des

ésaccoras de renouer avec is Eta: falogue mais aussi des rearions beaucoup his icle : impressionnante h moins are son volume, la liste s acco- conclus dans ce binaire a marge du sommet et dans les sonées 1972-1974, in lemps de la « grande Bette . 31 nev-Nixon.

Sans dours le dirigeant soviéique joue-1- sur la durée : il len esperer que l'IDS, du moins to sa forme actuelle, ne surviles su apert de son initiade la Maison Blanche dans bis ans Cas l'opinion améri-Cane se ansera et que le Maries refusera les crédits. de dans / mmédiat, il a pris fisque de conforter les de saupe Reagan, en by donnant penser que leur mete 2 été 74yante. Le présiti des Englis-Unis. s'il n'a fait the concession de fond, a dû to sa pari modérer son land fielder sen interiocuteur de

Mir dans 2 recherche de la has les cas, les princifaire de sommet de Monte, Certainement on la Certaines du vien-M les critiques ou manœuvres definition of manual less membres les fieldes se leur entourage. la réaction des opinions half les encourager à maintede Genève, En Comme aux Etats-Unis, Peuples Dréfèrent bien Anda la pair, mais aussi le

lue nos informations page 3.]